



Num.º d'ordine



B Park 

## COURS D'HISTOIRE

DE

# ÉTATS EUROPÉENS,

DEPUIS LE BOULEVERSEMENT DE L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT JUSQU'EN 1789.

### CLURS DAHSTORE

A PHAN DELACOREST, 1
IMPRIMEUR DE LA COUR DE CASSATION,
rue des Noyers, no 37.

### COURS D'HISTOIRE

117.583

DES

# ÉTATS EUROPÉENS,

DEPUIS LE BOULEVERSEMENT DE L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT JUSQU'EN 1789;

MAX. SAMSON-FRÉD. SCHOELL.

AUTEUR DE L'HISTOIRE DES TRAITÉS DE PAIX, ET DE CELLES DES LITTÉRAS GREQUE ET ROMAINE.

TOME TRENTE-QUATRIÈME.

HISTOIRE DU XVII SIÈCLE. Tome dixième.

## PARIS,

L'AUTEUR, rue Cassette, nº 16.

A. PIHAN DELAFOREST, rue des Noyers, nº 37.

GIDE FILS, rue Saint-Marc, nº 20.

BERLIN, DUNCKER ET HUMBLOT.

1833.

• .

....

The Edition of States

**→** 

# SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE DU LIVRE VII.

#### SUITE DU CHAPITRE XIV.

Histoire de Suède, de 1618 à la paix de Nystadt, 1721.

### SECTION XVII.

Suite du règne de Charles XII. Seconde partie de la guerre du Nord; guerre de Pologne jusqu'à la paix d'Altranstadt, 1700-1706.

La paix de Traventhal rompit la triple alliance correce contre la Suède, en forçant le roi de Dancmark à s'en retirer. Elle laissa à Charles XII les bras libres pour tourner ses forces contre la Russie, mais surtout contre le roi de Pologne; qu'il espérait écraser le premier. La Livonie fut d'abord le théâtre de cette guerre. Auguste II avait fait envahir cette province. Jacques-Henri comte de Flemming, à la tête de 2,000 cavaliers saxons, la parcourut pour engager la noblesse à se joindre à lui; mais, malgré le mécontentement d'un grand nombre de gentilshommes livoniens, ils restrent fidèles à la Suède. Les troupes saxonnes s'emparènent, le 24 février 1700, du fort de Kober, près de Riga, et, le 26 mars, de Düna-

XXXIV.

münde. Au mois de juillet, Auguste II se mit luimème à la tête de son armée, força le passage de la Dûna, et assiègea Riga le 4" août; mais, averti des événemens qui s'étaient passés en Sécland et en Holstein, il leva ce siège le 9 septembre 4700. Ses troupes prirent Kokenhausen le 23 septembre.

Oukraintzoff ayant conclu, le <sup>2</sup>/<sub>13</sub> juillet 1700, une paix de trente années entre la Porte et la Russie, le tzar déclara, le 4 septembre, la guerre à la Suède. Ce fut la première fois qu'une pareille déclaration de la part de la Russie fut faite dans les formes introduites par la diplomatie européeine. Pierre fit remettre aux cours étrangères un manifeste dans lequel il exposa ses motifs<sup>1</sup>. C'étaient, indépendamment d'un affront qu'il prétendait avoir essuyé du comte de Dahlberg, gouverneur de Riga, lorsqu'en 1697 il traversa cette ville, eaché dans la suite d'une ambasside russe, les inceins droits de la Russie sur les prorintes d'Ingrie et de Carélie, et l'obligation de soutenir son alhé, le roi de Dasemark, qui déjà avsit signé la paix de Traveathal.

Bataille e

Le tzar ouvrit la campagne par le siège de Narva: le princel wan Truhetskoi investitette place le princel van Truhetskoi investitette place le princel van Truhetskoi investitette place le propose de la siège furent dirigés par le général saxon Allard. Pierre lui-même y assista; mais, prévenu de l'approche de Charles XII, il quitta, le sa novembre, son armée dont il laissa le commandement à Charles-Eugène duc de Croy et au commissier-cénéral.

<sup>1</sup> L'original russe de ce manifeste fut rédigé par PIERRE CHA-FIROFF, qui fut par la suite vice-chancelier.

prince Jacques Dolgorouki. Le prétexte de ce départ fut une entrevue avec le roi de Pologne qui venait de lever le siége de Riga. Charles XII avait mis à la voile, le 10 octobre , à Carlshamn 1, port de la Blekingie. Il avait débarqué le 16 à Pernau, en Livonie. Le 15 novembre, il arriva à Wesenberg, qui n'est qu'à quinze lieues de Narva, et d'où Otto Welling, qui jusqu'alors avait eu le commandement en chef des Suédois . avait délogé le prince Boris Tchéréméteff. Le roi luimême s'empara, le 27 novembre, du défilé de Pyhajoki, que Tchéréméteff avait occupé avec 6,000 chevaux. Le 29, Charles XII arriva à Lagena avec 5,000 hommes d'infanterie et 3,000 chevaux. C'est avec des forces si peu considérables qu'il attaqua, le lendemain . 40,000 à 50,000 Russes dans leurs retranchemens devant Narva 2. Leur camp fut forcé ; ils perdirent 145 pièces de canons et 12,000 hommes 3 : le reste, avec le duc de Croy, le général Allard 4 et cinq

Appelé, avant Charles XI, Christianshamn.

<sup>2</sup> D'autres fout monter le nombre des Russes à 80,000. Le journal de Pierre-le-Grand le réduit à 29,000, tandis qu'il compte 18,000 Suédois.

<sup>5 6,000</sup> seulement, d'après le journal de Pierre-le-Grand.

<sup>4.</sup> On voil le tombean du général Allard én déhors de l'égiús de Volmar, et, par un sort remarquable, le dinc de Croy n'i sa méme pa treouver un tombeau en Livonie. Ses créanciers se sont opposés à ce que son corps fât délivré à sa famille. On le voit encore aujourd'hui à Réral, dant l'église de Saint-Nicolas. Sa physionomie est très-reconnaissable. Il est vêtà d'un grand manteau de velours noir, avec des bas de soie blance, des manchettes de dentelles, une perruque à la Louis XIV. Eu contemplant ce débris encore existant.

autres généraux, se rendit par capitulation. Charles XII, ne pouvant garder un si grand nombre de prisonniers, renvoya les simples soldats dans leurs foyers.

La bataille de Narva fait époque dans l'histoire de la Russie. Elle ouvrit au tzar les yeux sur l'imperfection de son état militaire, et lui fit sentir l'avantage que des troupes disciplinées et exercées avaient sur ses milices irrégulières. Dans une entrevue qu'il eut au mois de février 1701, à Birze 1, avec le roi de Pologne, celui-ci lui conseilla de donner à son armée une organisation toute nouvelle, en l'habillant, l'exercant et la disciplinant à la manière allemande. Voici les réflexions qu'on lit à ce sujet dans le journal de Pierrele-Grand. « Cette victoire, dit le tzar, fut regardée comme une marque de l'extrême colère de Dieux mais, en approfondissant les vues du Ciel, on voit qu'elles nous étaient plutôt favorables. Car, si nous eussions remporté alors une victoire sur les Suédois, étant si instruits de l'art de la guerre et de la politique, dans quel abime ce bonheur ne pouvait-il pas nous entraîner ensuite? Au contraire, cette prospérité des Suédois leur a coûté bien cher à Pultava, quoiqu'ils eussent tant d'habileté et de réputation que les Français les nommaient le fléau des Allemands.

d'un événement aussi remarquable que la bataille de Narva, on s'en croit rapproché, et l'on ne peut se défendre de mille idées attachantes et tristes, en fisant ses regards sur cet acteur encore présent de scènes déjà si éloignées. DE BBAT, Essai critique sur l'histoire de la L'éconie, yo. Il. 139-211. 1, p. 336.

! Petite ville des princes Radzivil dans le palatinat de Troki.

Nous, après ce terrible échec, qui fut un vrai bonheur pour nous, nous fûmes obligés de redoubler notre activité, et de faire les derniers efforts pour suppléer par notre circonspection au défaut d'expérience. »

Ce fut à la journée de Narva que le jeune roi de Suède déploya pour la première fois son génie militaire et ce courage indomptable dout la nature l'avait doué; mais la victoire facile qu'il remporta sur des troupes indisciplinées, lui inspira cette présomption et ce mépris des Russes, qui devinrent l'origine des fautes qu'il commit et des désastres dont il fut accablé.

Dans l'entreuue de Birze, le tzar et le roi Auguste Roser et le soi sonclurent un traité par lequel Pierre promit de payer au roi 200,000 rixdalers et de lui envoyer 15 à 20,000 fantassins, sans doute pour les former à la discipline allemande. C'est ainsi que le roi de Pologne forgea l'instrument qui devait un jour mettre fin à l'indépendance de la nation qu'il gouvernait. Les troupes que le tzar fournit à Auguste étaient commandées par le prince Wasili Repnin.

Charles XII avait pris ses quartiers d'hiver en Li- Crunqua-de vonie, décidé à tomber sur le roi de Pologue, aussitôt que la saison permettrait de recommencer les opédrations militaires. Ce fot le 19 juillet 4701 que ce 
monarque força, près de Riga, le passage de la Düna, 
et repoussa l'administrateur du duché de Courlaade 
et le feld-maréchal Steinau, commandant les troupes 
saxonnes auxquelles étaient réunis quatre régimens

russes. Il occupa la Courlande, et y leva de fortes contributions. Le 23 décembre, il força Dünamünde de se rendre.

Auguste n'avait attaqué la Suède que comme électeur de Saxe, et avec les troupes de ses états héréditaires; mais prétendant que la gloire et l'avantage de la république avaient été son unique objet, il invita la diète à l'assister dans le danger dont il était menacé. La Lithuanie était déchirée alors par deux factions, à la tête desquelles se trouvaient les familles d'Oginski et de Sapiéha. Ces deux partis avaient levé des troupes, et se faisaient la guerre. Celui des Oginski était favorisé par le roi; la faction des Sapiéha contrariait ses projets, comme tendans à l'oppression de la liberté nationale. Ce parti se prononca pour le roi de Suède, aussitôt qu'il envahit le grand duché. Auguste ayant convoqué une diète, on exigea qu'il fît sortir ses troupes saxonnes de l'enceinte de la république, parce qu'on espérait engager par cette mesure Charles XII à ne pas traiter la Pologne en ennemi. L'offre du tzar de fournir 20,000 hommes et deux millions de rixdalers, si la Pologne voulait prendre part à la guerre, ne put fléchir les nonces. Une seconde diète, réunie vers la fin de l'année, envoya une ambassade auprès du roi de Suède, pour solliciter le maintien de la paix. Le cardinal Michel Radzieïowski, primat de Pologne et ennemi irréconciliable d'Auguste, était à la tête de cette ambassade. Elle fut reçue, au commencement d'avril 1702, à Rojanystock, près Grodno; mais à toutes les propositions qu'elle

fit à Charles XII, celui-ci répondit qu'il n'existait pour la république qu'un moyen de s'assurer la paix ; c'était de solomer un autre roi. Ce fut en vain qu'Auguste essaya de fléchir son adversaire, en députant auprès de lui, au camp de Würgen, la helle comtesse Marie-Aurore de Kœnigemarek, Suédoise de naissance: Charles XII refusa même de la voir.

ampagne de

Il entra, le 24 mai 1702, à Varsovie, sans éprouver de résistance, Auguste II s'étant retiré à Cracovie avec ce qui lui restait de partisans. Après avoir réuni une nouvelle armée, ce prince marcha à la rencontre de son ennemi irréconciliable. Une bataille fut livrée, le 20 juillet, près de Clissow, sur la route de Cracovie à Varsovie, Auguste avait 20,000 Saxons et 12,000 hommes de troupes de la couronne, commandés par Jérôme Lubomirski 1; les forces de Charles XII ne passaient pas 12,000 hommes. Les deux souverains commandaient leurs armées. Auguste avait sous lui les généraux Flemming, Steinau, Schulembourg a et Beust. Frédéric IV, duc de Holstein-Gottorp et beaufrère du roi de Suède, fut tué. Les Suédois remportèrent une victoire complète, et s'emparèrent du camp saxon. Charles XII marcha sur Gracovie; mais, à quelques milles de cette ville, il se cassa la cuisso,

Jérôme Lubomirski venait d'être nommé général de la souronne, à la place de son frère Stanislas, mort au commencement de l'année, Ils étaient fils de Sébastien-George-Voy. vol. XXXIII, p. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jean-Mathieu comte de Schulembourg, le même qui passa ensuite au service de la république de Venise. Voy. vol. XXXII, p. 204.

ce qui l'arrêta pendant six semaines, et retarda la prise de la capitale jusqu'au 10 août. Elle eut lieu par une espèce de coup de main, que Charles XII exécuta avec une témérité inouie; pendant qu'on était en pourparlers avec le commandant. Il y reçuit un renfort de 12,000 Suédois, que Gyllenstierna lui amenait.

Charles XII savait le principe que la guerre devait nourrir la guerre; il voulait d'ailleurs faire éprouver aux Polonais tous les malheurs qu'elle entraîne après elle, afin que leur mécontentement tombât sur Auguste; mais les vexations qu'il permit à ses soldats produisirent un effet tout contraîne; elles augmentèrent le nombre des amis d'Auguste. La noblesse de la Petite-Pologne se confédéra en sa faveur à Sandomir, le 22 août, et jura de sacrifier son sang et sa fortune pour la défense du roi. Une grande partie de la noblesse de la Grande-Pologne et de la Lithuanie adhérèrent à ce pacte; et le sénat, assemblé à Thorn, lui donna, par un senatus-consilium du 15 décembre, la sanction constitutionnelle.

la sanction constitutionnelle.

Compages de Le cardinal-primat résolut de neutraliser l'effet de ces décrets. Il convoqua, pour le 15 février 1703, à Varsovie, les sénateurs et les ministres qui avaient été nommés pour négocire avec Charles XII. L'objet de cette réunion devait être de s'occuper des moyens de sauver la patrie. Cette démarche était contraire aux lois, qui n'autorissient le primat à de pareilles convocations qu'en temps d'interrègne. Aussi n'y eut-il que deux sénateurs qui se présentèrent à Varsovie; c'é-

taient Stanislas Lesczinski, palatin de Posnanie, fils du grand-trésorier qui venait de mourir 1, et Benoît-Paul Sapiéha, trésorier du grand-duché de Lithuanie. Le roi opposa à cette assemblée illégale une réunion du sénat, qui ent lieu, le 16 mars, à Marienbourg. La confédération de Sandomir y fut confirmée le 2 avril; on cassa le congrès de Varsovie, et on déclara infâmes et ennemis de la patrie tous les adhérens de la Saède. On résolut néanmoins de continuer les négociations avec la Suède.

Charles XII s'étant rendu à Varsovie, les plénipotentiaires, nommés par l'assemblée de Marienbourg, s'y transportèrent également le 16 avril; mais le roi de Suède déclara qu'il ne traiterait qu'avec les députés du corps des États convoqués par le primat.

Ce prince marcha contre le feld-maréchal Steinau, qui, avec 5,000 cavaliers saxons, avait pris poste à l'embouchure du Bog dans la Vistule; il les défit, le 1º mai 1703, près de Pultusk; de là il tourna ses armes contre la Prusse royale, et assiégea Thorn. Ce siège traîna en longueur; enfin, le 15 octobre, le commandant se rendit à discrétion, Charles XIIayant refusé toute capitulation: la garnison saxonne de 5,000 hommes fut transportée en Suède, avec l'artillerie et les munitions trouvées dans la ville, dont les fortifications furent détruites. Les Suédois occupèrent, le 12 décembre, Elbing; après quoi, ils prirent leurs quartiers d'hiver dans la Warmie et en Prusse; le quartier-général du roi fut placé à Hollsberg.

. . Le 31 janvier 1703, à Œls, en Silésie.

Les Polonais avaient encore essuyé un autre échec au commencement de cette année. Les Lithuaniens qui avaient pris le parti d'Auguste, furent défaits, le 29 mars, près Schagarin, par le général suédois Lœvenhaupt qui se maintiut en Courlande, et prit, au mois d'août, la ville de Birzee.

Négociations de 1703. Auguste avait convoqué une diète à Lublin pour le 19 juin 4705. Il avait pris des mesures pour qu'aucun adhérent des Suédois ne pût s'y rendre. Néanmoins le cardinal-primat ent la hardiesse de s'y présenter, afin de jurer qu'il n'avait pris part à aucune trame divigée contre le roi. La diète sanctionna itérativement la confédération de Sandomir, se prononça contre toute demande tendant à provoquer la destitution d'Auguste, et autorisa ce prince, dans le cas où Charles XII n'accepterait pas, dans six semaines, des conditions de paix équitables, d'entrer en liaison avec telle puissance étrangère qu'il jugerait convenable, d'augmenter les troupes nationales, et de les faire agir conjointement avec les troupes saxonnes.

Deux incidens qui arrivèrent à la diète de Lublin furent très-préjudiciables aux intérêts d'Auguste. Dans une de ces rixes qui sont si fréquentes dans les grandes assemblées délibérantes, le primat fut insulté par des adhérens d'Auguste qui le qualifièrent de traître à la patrie. Cette injure porta au comble la haine de ce prélat pour le roi, et il lui jura une vengeauce éternelle. L'autre événement tenait à une affaire de forme. On prétendait que les pouvoirs des nonces des deux palatinats de Posnanie et de Kalisch

n'étaient pas en règle; en conséquence on les avait exclus des délibérations. Ces palatinats formèrent, le 9 juillet, une confédération particulière à Szroda qui se prononça, à la vérité, pour Auguste; mais cette scission servit de prétexte à Charles XII pour déclarer la diète de Lublin illégale, et devint le noyau d'une nouvelle confédération opposée à Auguste.

Malgré cette déclaration, Charles XII écouta les propositions de paix que les députés de la diète de Lublin lui communiquérent le 20 août. Elles avaient été approuvées par la cour de Vienne et par les États-généraux, qui les appuyèrent auprès du roi. En voici les principaux points :

1°. La paix d'Oliva sera confirmée et jurée par le roi et la république.

2°. On n'introduira, sous aucun prétexte, des troupes auxiliaires en Pologne.

5°. Le roi de Pologne ne fera aucune alliance avec des puissances étrangères, sans le consentement de la république; et s'il en contractait, elles seraient nulles et non obligatoires.

4°. Le roi n'attaquera ni directement ni indirectement, ni par ses propres troupes ni par des troupes prises à sa solde, ni par terre ni par mer, les états de Suède, et la république n'accordera aucun passage à des troupes destinées contre cette puissance.

5°. It ne fournira aux ennemis de la Suède ni troupes ni argent, ou quelque autre secours que ce soit.

6°. Tout Polonais qui prendrait part à des hostili-

tés dirigées contre la Suède, sera puni comme perturbateur du repos public.

7°. La république garantira l'exécution de ces conditions par son roi, et, s'il le fallait, elle le forcerait, même les armes à la main, à les observer.

Ces conditions, assurant à Charles XII la neutralité de la Pologne, lui permettaient de tourner ses forces contre la Russie; mais une haine aveuigle qui ne pouvait être assouvie que par le détrônement 'de son adversaire, l'entraîna au-delà des bornes de la modération. Il refusa toute proposition qui n'aurait pas pour base la destitution d'Auguste, et adressa, le 11 septembre 1703, à tous les palatinats, une circulaire, par laquelle il rejeta la faute des hostilités sur la diète de Lublin, et invita les États bien intentionnés, qui n'avaient pas pris part à ses délibérations, de se joindre à lui pour le rétablissement de la liberté, annonçant qu'il traiterait en ennemis tous ceux qui adhéreraient aux décrets de la diète de Lublin.

Le 1er octobre 1703, le tzar Pierre fit un nouveau traité avec Auguste. Il lui envoya 12,000 hommes, sous le commandement du prince Dmitri Galitzin, et promit de lui payer 300,000 roubles.

Election de Stanisles Lose trinchi, en 1704.

Le parti opposé au roi Auguste s'étant renforcé, pendant l'hiver, par l'accession des États de la Prusse et par celle des palatinats de Posnanie et de Kalisch, le cardinal-primat convoqua, pour le 24 janvier 1704, une diète à Varsovie, sous préteste que Charles XII avait déclaré vouloir traiter de la paix directement avec la république, sans l'intermédiaire du roi. Cette diète, composée seulement de dix sénateurs et des nonces de la Grande-Pologne, se forma en confédération, elle destitus, le 14 février 1704, le roi Auguste; et le cardinal promulgua l'interrègne. Charles XII recommanda l'élection de Jacques Sobieski, fils du dernier roi, qu'il promit de soutenir de toutes ses forces; mais Auguste fit enlever ce prince et son frère dans un voyage qu'ils firent d'Ohlan à Breslau, et les envoya dans le château de Peissenbourg à Leipsie.

Les décrets de la diète de Varsovie augmentèrent les troubles et la désunion. Auguste leur opposa une nouvelle confédération qui fut encore jurée à Sandomir le 24 mars. La plupart des magnats de tous les palatinats, révoltés du despotisme qu'exerçait Charles XII, et des excès qu'il permettait à la soldatesque suédoise, y accédèrent successivement. Les confédérés de Varsovie eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux j'étôme Lubomirski, grand-général de la couronne, y avait pris part, dans l'espoir d'être éleré au trône; il était soutenu dans ses prétentions par le primat. Charles XII, au contraire, recommandait Stanislas Lescainski, platin de Posnanie'. Pour accé-

Charles ayant iswisé le primat à lui indiquer quelques candidats, le cardinal lui reposas Lubonirshi comme le plus puissan; Charles-Stanialas Radaivil, chancelier de Lithuanis, comme le plus spirituel; Sianilas Lescainshi, comme le plus spirituel; Sianilas Lescainshi, comme le plus spirituel; Sianilas Lescainshi, comme le plus vertueux. Charles se décide pour le deraier. L'Orbis Polonus de Strono Oxolaxy, imprimé à Cracovie, en 1545, fait descondre la famille de Lescainshi d'un certain Lasstek, Moravien, qui, ayant dompté un bufille furieux, jui passa un anneau d'onier dans les narines et lui coups la tête qu'il pret.

lérer son élection, le roi de Suède approcha avec toute son armée de Varsovie. Ce fut sous la protection de ces troupes que Stanislas fut élu, le 12 juillet 1704, par environ quarante électeurs, et sans le concours du primat, qui fut remplacé par l'évêque de Posnanie. La confédération de Sandomir protesta, le 25 juillet, contre cet acte; et comme le cardinalprimat avait, le 16 juillet, adhéré à l'élection de Stanislas, une bulle du pape le destitua de ses dignités. Aucune puissance, excepté la Suède, ne reconnut le nouveau roi de Pologne.

Alliance de Narva du 30 soût 1701. Auguste s'assura l'appui de la Russie par une alliance étroite qu'il conclut à Narva, le ½ soût 470 s, a avec le taz Pierre. Celui-ci promit de donner aux Polonais, sous le commandement de leur roi, 42,000 hommes d'infanterie avec l'artillerie nécessaire, et de les solder et entretenir à ses frais. La république s'engagea de mettre sur pied 21,800 hommes de cavalerie et 26,200 d'infanterie, pour lesquels Pierre promit

senta au chef du pays. Ce prince loi donna un avase domaine, et vouvieu qu'il portit sur son bouclier une tête de buffle, laquelle est deverme dépais la principale partie des armes de la maison Lessains, is, et a beaucoup essercé les poètes locsque cette maison s'est illustrée. Lassite bhist dans son nouveau domaine le chiteca de Pertays (cécal-à-dire anneau), d'après lequel il se nonma. Philippe de Pertays, d'est es déseandan, jous un rôle à la cour de Boleslas-le-Cruel, due de Bohéme, mort en 507. Raphaël de Perstyn, comte de Goluchow, fut, en 1470, fuit comte de Leano, et nommé, d'àprès l'usage polonais, Lecesimik Le roi Staniste fut petit-file de Bogishe, général distingué, et le file de Raphaël, paletin de Lencsie, mort en 2008.

de fournir 200,000 roubles ou deux millions de florins de Pologne par an , aussi long-temps que durerait la guerre. La république s'obligea encore de faire la guerre avec toutes ses forces dans les états des Suédois, aussitôt que ceux-ci auraient quitté la Pologne.

Après l'élection de Stanislas, Charles XII, laissant à Varsovie une garnison sous le commandement du général Horn, marcha dans la Russie-Rouge, et prit, le 6 septembre, d'assaut la ville de Léopol. Le même jour, Auguste II rentra dans Varsovie, dont la garnison fut obligée de se rendre prisonnière de guerre. Stanislas se retira auprès de Charles XII; dans cette retraite il fut abandonné par Jérôme Lubomirski, qui se rangea de nouveau sous les bannières d'Auguste II.

Dans l'intervalle arriva le corps auxiliaire russe, commandé par le prince Repnin. Il se réunit à l'armée saxonne qui était sous les ordres du général Schulembourg. Charles XII ayant quitté la Russie-Rouge, Auguste II sortit précipitamment de Varsovie, se mit à la tête de sa cavalerie, et se rendit à Cracovie. Il ordonna au général Schulembourg de ramener l'infanterie en Saxe. Ce général fut atteint par Charles XII, le 7 novembre 1704, à Punice, dans le palatinat de Posnanie. Il forma son infanterie en bataillon carré et résista à cinq attaques furieuses de la cavalerie suédoise. Il continua sa marche dans la nuit, et passa l'Oder au moment où Charles XII croyait l'avoir cerné. Sa retraite est regardée comme un fait d'armes très-glorieux.

Peu après, Auguste se retira dans ses états hérédi-

taires, disposé, s'il n'en avait été empêché par Patkul, à renoncer à une couronne dont l'avaient dégoûté l'inconstance et la légéreté de la nation polonaise. Dès qu'il fut parti, ses adhérens lui tournèrent le dos. La famille Potocki, une des plus puissantes de la Pologne, et toute la confédération de Sandomir se déclarèrent pour le vainqueur. Le 4 octobre 4705, Stanislas fut couronné à Varsovie en présence d'une assemblée nombreuse. Constantin Zielinski, archevêque de Léopol, célébra cet acte, le cardinal-primat, retiré à Dantzie, ayant refusé son ministère, en prétextant la bulle du pape qui lui interdisait l'exercice des fonctions de primat 1.

Alliance de Vanorie du 2 Un traité d'alliance entre la Suède et la Pologne fut verenire du 2 1705. signé à Varsovie le 28 novembre 1705.

Voici les principales conditions de ce traité :

Il y aura une paix perpétuelle et une sincère amitié entre les deux états; ils ne donneront aucun secours aux ennemis l'un de l'autre, et ne contracteront aucune alliance qui soit contraire à cet engagement. Les trattés qu'ils avaient faits avec d'autres puissances conserveront force et vigueur, sans pouvoir déroger à cette alliance.

La paix d'Oliva est confirmée en tous ses points , qui ne sont pas changés par le présent traité.

On accorde réciproquement une amnistie parfaite

Radzierowski mourut peu de jours après, le 13 octobre, à Dantzig, Stanislas nomma à sa place l'archevêque de Léopol; Auguste conféra cette dignité à Stanislas Szembeck, évêque de Cujavie. de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Sont exclus de ce pardon les adhérens de la faction saxonne qui ne retourneront pas à leur devoir dans le délai de trois mois, à dater de la signature du traité. Ceux qui ne profiteront pas de ce délai, seront traités en ennemis de la paticie. Art. 1.

Auguste, ci-devant roi de Pologne, est exelu de cette amistie; lui-même et tous ses adhérens, soit Saxóns, soit d'une autre nation, 'seront regardés comme ennemis des deux royaumes, et poursuivis jusqu'à ce qu'ils soient entièrement chassés du territoire de la république; et l'on ne pourra faire avec eux ni trève ni paix, à moins qu'une des conditions en soit que ledit roi Auguste renonce à la couronne de Pologne, et donne à la république, ainsi qu'au roi de Suède, satisfaction pour tous les torts qu'il leur a causés par la guerre. Art. 2, §. 1.

Le roi et la république de Pologne déclarent nul et comme non avenu le manifeste qui, au commencement de la guerré, a été publié contre la Suède, reconnaissant qu'il ne leur appartient pas de censurer ce que cette puissance peut avoir ordonné à l'égard de ses sujets en Livonie. Art. 2, §. 2.

Tout ce qui a été décrété par les assemblées de Varsovie, de Marienbourg, de Thorn, de Sandomir, etc.; de même que la diéte de Lublin ellemême, comme préjudiciable à la liberté polonaise, est abrogé et annulé. Art. 2, §. 5.

Les alliances qui ont été conclues avec d'autres puissances contre la Suède, sont annulées; le roi et la

xxxiv.

république de Pologne n'en contracteront jamais qui puissent tourner au préjudice du roi et du royaume de Suède. Art. 2., §. 4.

Les deux parties contractantes réuniront leurs forces contre le tzar de Moscovic, et ne poseront les armes qu'après l'avoir forcé à donner satisfact. on pour les torts qu'il a faits aux deux parties. Art. 5, \$. 4.

On arrêtera, par une convention particulière, le mode, les conditions et le nombre des secours qu'on se donnera mutuellement. Art. 3, §. 2.

Le roi de Suède promet au roi et à la république de Pologne son assistance contre tous leurs ennemis, et ne posera les armes que la Pologne ne soit parfaitement tranquille. Art. 5, \$. 5.

Si le roi de Suède s'empare de quelques endroits que, dans les guerres antérieures, la Russie a conquis sur la Pologne, il les restituera à la république contre le remboursement des frais. Art. 3, §, 4.

Le roi de Suède tiendra garnison dans les places de Pologne qu'il a occupées, ou dont il expulsera l'ennemi. Art. 3, §. 5.

Il pourra faire des enrôlemens en Prusse et dans d'autres provinces polonaises. Art. 3, §. 6.

Les autres §§. de l'art. 3 renferment des détails relatifs à l'exécution de ce qui précède et à la mise en liberté des prisonniers.

Tout ce que la faction saxonne a fait et décrété contre la maison Sapiéha et d'autres nobles de la Lithuanie est annulé, et cette maison est rétablie en ses honneurs, dignités, charges, prérogatives et possessions. Art. 4.

Le roi et la république de Pologne maintiendront la paix et la sûreté que les dissidens en Pologne et en Lithuanie ont obtenues, et qui ont été confirmées par les confédérations, les Pacta conventa et par sermens; de manière que les Protestans ne seront pas molestés pour la foi qu'ils professent, ni empêchés d'exercer leur culte dans les endroits qui leur ont été concédés, et de faire élever leurs enfans dans leur religion. Si quelqu'un d'entre eux était actionné pour affaire de religion, il ne sera pas jugé d'après les lois rendues contre les Ariens<sup>1</sup>. Ar. 4, § 1.

Les villes de la Prusse seront maintenues dans la jouissance de tous leurs priviléges. Art. 4, §. 2.

L'art. 5 stipule, en 17 SS., la liberté du commerce entre les sujets des deux parties contractantes.

La navigation sur la Warta, depuis Posnanie, en descendant la rivière, sera libre; et tous les moulins et édifices, construits sur cette rivière et qui empéchent la navigation, seront démolis. Art. 6.

L'art. 7 stipule que le port de Polangen, qui a été ouvert au détriment de la Livonie, de la Courlande et de la Prusse, sera fermé.

Les Suédois qui ont acquis en Pologne des arendes<sup>2</sup> en jouiront sous la protection des lois. Art. 8.

Il sera libre au roi de Suède d'établir partout en Pologne des postes. Art. 9.

C'est-à-dire les Sociniens.

<sup>\*</sup> Espèce de baux à ferme

Toute mauvaise monnaie est proscrite par l'art. 10. Il faut observer, pour apprécier le caractère de Charles XII, qu'il ne se fit accorder aucun avantage ni faire la moindre cession.

Auguste II ne fit qu'un court séjour à Dresde. Accompagné de trois personnes sculement, il se rendit incognito à Dantzig, et de la à Kœnigsberg, et arriva, le 1<sup>st</sup> novembre 1705, à Tykozin, où il fonda l'ordre de l'Aigle - Blanche. Le tzar eut une entrevue avec lui à Grodno, après laquelle il retourna à Moscou où sa présence était deveuue nécessaire, laissant son armée sous les ordres d'Auguste. Elle fut distribuée dans les quartiers d'hiver, de manière que les Suédois se trouvèrent cernés de tout côté; on se proposait de les attaquer aux premiers jours du printemps.

- 1706.

Charles XII résolut de ne pas attendre l'événement. Au plus fort de l'hiver, au mois de janvier 1706, il se mit en marche avec Stanislas, dans l'espoir de surprendre l'armée russe et saxonne. Mais les difficultés des chemins et le défaut de vivres ayant retardé sa marche, Auguste eut le temps de réunir ses détachemens dispersés et de les faire entrer dans un camp retranché près de Grodno. Charles XII ne se trouva pas assez fort pour attaquer cette position, qui mit Auguste en état de rentrer dans la Grande-Pologne avec une partie de ses troupes. Le 5 février, celui-ci arriva à Varsovie, résolu de marcher à la rencontre d'un corps de 18,000 Saxons et Russes qui, sous les ordres de Schulembourg, avaient passé l'Oder et étaient enLes Russes quittèrent, le l'avril, leur camp de Grodno avec un tel silence, que les Suédois ne s'en aperçurent pas, et ne purent les empécher d'atteindre la Volhynie. Après leur retraite, les nobles de la Lithuanie reconnurent l'autorité de Stanislas, pour sauver leurs possessions de la dévastation qu'éprouvaient toutes les terres des adhérens du roi légitime, et nommément celles du grand - chancelier Radzivil, et des princes Wisniowiecki et Oginski.

Depuis six ans Charles XII faisait la guerre en Pologue; il avait été victorieux dans toutes les affaires, et néanmoins le roi qu'il avait donné à ce pays ne se trouvait en sûreté qu'au milieu du camp suédois. Cet état de chose était une suite immanquable de la manière du roi de faire la guerre. Sans s'attacher à l'exécution d'un plan uniforme, et au lieu de détruire par une suite d'opérations combinées les armées de son ennemi, Charles XII parcourut en aventurier les provinces polonaises, et le seul résultat de ces expéditions fut la ruine d'un pays dont il voulait faire son allié, et dont,

par conséquent, il aurait du ménager les ressources. Enfin, après être revenu de son excursion en Lithuanie, et avoir fait, le 17 août 1706, à Strikowice, sa jonction avec le corps de Rhenskiöld, il résolut de porter la guerre dans les pays héréditaires d'Auguste. C'était l'unique moven de la terminer.

Après avoir laissé en Pologne le général Mardefeld avec un corps de 6,000 hommes qui, réuni aux partisans de Stanislas, lui paraissait suffisant pour s'opposer aux progrès des Russes, auprès desquels Auguste II se trouvait encore. Charles XII se mit à la tête de 15,000 cavaliers et 20,000 hommes de pied, les premières troupes du monde 1, avec lesquelles il passa l'Oder, le 2 septembre, à Steinau. Stanislas l'accompagna dans cette expédition. A l'exemple d'Auguste, il traversa la Silésie, province autrichienne, sans avoir demandé l'agrément de la cour de Vienne. Le 16 septembre, il passa l'Elbe : le peu de troupes qu'Auguste avait laissé dans son électorat ne put pas résister à des forces si supérieures. Le danger de ses états héréditaires engagea Auguste à entamer des négociations secrètes au camp suédois d'Alt-Ranstadt, par le ministère du baron Antoine-Albert d'Imhof, son conseiller intime, et du référendaire intime George-Ernest Pfingsten. Charles ayant refusé de traiter, à moins qu'Auguste ne renonçât avant tout à la couronne de Pologne, les négociateurs saxons, qui n'avaient reçu d'autres instructions que de tâcher d'obtenir une paix conforme aux principes de la charité chrétienne, signèrent les con-

Expression de PATKUL, dans son Bericht, p. 294.

ditions que le comte de Piper leur présenta. Outre ce ministre, l'instrument qui fit souscrit à Alt-Banstadt, le 24 septembre 1706, nomme encore comme plénipotentiaire du roi de Suède; le secrétaire d'état Olfo Hermelin, et comme ceux du roi Stanislas, le comte Iablonowski, palatin de Russie, et Sapiéha, grandmaréchal de Lithuanie. Voici les dispositions de cette paix.

Il y aura paix et amitié sincère entre Charles XII, principie roi de Suède, et Stanislas 1<sup>ee</sup>, roi de Pologue, d'une retunient part, et le roi Auguste, de l'autre, et oubli de tous les torts que l'une ou l'autre partie peut avoir soufferts pendant la guerre. Art. 1 et 2.

Le roi Auguste renonce au royaume de Pologne et à tous ses droits sur ce royaume et le grand-duché de Lithuanie, et reconnaît Stanislas comme vrai et légitime roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie, de manière qu'il ne formera aucune prétention sur ce royaume et grand-duché, ni pendaut la vie de Stanislas 1°°, ni après sa mort. Néanmoins Auguste conservera, sa vie durant, le titre de roi, sans y ajouter celui de Pologne. Art. 3.

Le roi Auguste promet de notifier cette renonciation aux États de Pologne, et de remettre, dans l'espace de six semaines, le document de notification entre les mains du roi de Suède. Dès ce moment il délie les Polonais du serment de fidélité qu'ils lui avaient prêté, et promet de n'entretenir avec eux aucune liaison publique ou secrète. Art. 4.

Il renonce à toutes les alliances concines contre les

넴.

rois et les royaumes de Suède et de Pologne, et surteut à celles que avaient été conclues avec le tzar de Moscovie. Non-seulement il n'enverra pas de troupes à ce prince, mais rappellera aussi toutes ses troupes saxonnes ou autres qui se trouvent dans les armées russes. Art. 5.

Tous les décrets et statuts publiés aux assemblées de Varsovie, de Marienbourg, de Thorn, de Sandomir, etc., ainsi qu'à la diète de Lublin, qui sont contraires aux dispositions de ce traité, sont et demeurent abolis. Il dépendra du roi de Pologne de confirmer ou non les collations de bénéfices et charges faites postérieurement au \(\frac{1}{4}\). Évrier 1704. Art. 6.

Le roi Auguste remettra au roi Stanislas la couronne et tous les bijoux de la couronne de Pologne qui ont été transportés en Saxe. Art. 7.

Les princes Jacques et Constantin (Sobieski) seront manière en liberté, et envoyés d'une manière décente au camp suédois, après avoir signé une promesse de ne pas se venger du traitement qu'ils ont éprouvé. Le roi Auguste paiera la somme qu'il doit au prince Jacques, en vertu d'une obligation par lui souscrite. Art. 8.

Tous les Polonais qui ont été emmenés captifs par ordre du roi Auguste seront mis en liberté, et ce prince intercédera auprès du souverain-pontife pour la mise en liberté de l'évêque de Posnanie. Art 9. Ce prélat, retenu par la goutte à Varsovie, à la rentrée d'Auguste, le 6 septembre 1704, avait été conduit à Rome.

Tous les Suédois prisonniers de guerre seront mis

en liberté sans rançon; le roi de Suède renverra un pareil nombre de soldats prisonniers et tous les officiers; il pourra garder les autres soldats et les faire servir dans son armée. Art. 10.

On livrera au roi de Suède tous les transfuges et traîtres, soit Suédois, soit originaires de provinces suédoises, et parmi eux nommément Jean-Reinhold Patkul, qui sera sur-le-champ arrêté. Art. 11. Patkul était à cette époque ministre de Russie auprès d'Auguste, comme roi de Pologne, et se trouvait à Dresde; le caractère dont il était revêtu devait le mettre à l'abri de toute violence; néanmoins les ministres de Saxe l'ayant invité à une conférence, le firent arrêter et transférer au château de Sonnenstein, et de là dans une prison, parce que, disait-on, ils avaient découvert qu'il suivait une intrigue pour conclure, au détriment de la Saxe, une paix particulière entre le tzar et le roi de Suède. Cet acte contraire au droit des gens avait été commis avant la signature de la paix avec Charles XII, et malgré les protestations du prince Galitzin, ministre du tzar près la cour de Saxe. Ayant été livré ensuite au roi de Suède, Patkul fut retenu pendant près d'une année à l'armée suédoise, et enfin rompu vif à Kazimierz, au mois d'octobre 1707. Si, dans cette circonstance, Charles XII poussa la sévérité à l'excès, on ne saurait pourtant pas qualifier son action de violation du droit des gens, parce que Patkul, enfermé au Sonnenstein, avait perdu sa qualité de ministre, et n'était plus pour Charles XII qu'un sujet rebelle qu'un tribunal avait condamné.

Tous les soldats russes qui se trouvent en Saxe, dit l'art. 12 de la paix d'Alt-Ranstadt, seront livrés comme prisonniers au roi de Suède.

Tous les trophées enlevés aux Suédois seront restitués. Art. 15.

Le colonel Görtz, qui avait passé au service du roi de Suède, et contre lequel les tribunaux saxons avaient prononcé un jugement infamant, est rétabli, par l'art. 14, dans son honneur.

Il sera libre au roi de Suède de faire cantonner ses troupes pendant l'hiver dans l'électorat de Saxe, et de les nourrir et solder aux frais du pays. On assignera des districts particuliers aux troupes du roi Auguste qui sont en Saxe; celles qui se trouvent en Pologne, y resteront tranquilles jusqu'à ce que, l'armée suédoise ayant évacué l'électorat, elles puissent y être renvoyées. Art. 15.

A cette même époque, les villes et châteaux de Cracovie et Tykoczin seront évacués par les troupes saxonnes, et remis au roi de Pologne. Art. 16.

Il y aura garnison suédoise à Leipzig et Wittemberg, jusqu'à l'exécution des conditions de la paix. Art. 17.

Les hostilités cesseront en Saxe aussitôt après la signature du traité, et en Pologne aussitôt que la nouvelle en sera arrivée, ce qui pourra être dans vingt-un jours. Art. 18.

Le roi de Suède et le roi-électeur de Saxe, comme membres du corps germanique, maintiendront l'état de religion établi par la paix de Westphalie, et agiront de concert dans toutes les affaires concernant l'Empire, Le roi Auguste promet de ne jamais faire, e en Saxe ni en Lusace, aucun changement dans l'état de la religion évangélique, ni de permettre que des temples, écoles, académies, collèges ou monastères, soient concédés aux Catholiques. Art. 19:

Si le roi-électeur de Saxe était attaqué, à cause de ce traité, par le tzar de Moscovie ou quelque autre puissance, les rois de Suède et de Pologne lui preteront assistance; et, lorsqu'ils traiteront de la paix avec le tzar, ils auront égard aux justes demandes que le roi Auguste pourrait être dans le cas de former.

Art. 20.

Le roi Auguste promet de faire garantir cette paix, dans le délai de six mois, par l'empereur romain, par la reine d'Angleterre et par les États-généraux. Il sera libre au roi de Suède de la faire garantir par d'autres puissances. Art. 21.

Les ratifications auront lieu dans six semaines.

Art. 22.

Par un article séparé, il est dit que si le roi Auguste ne peut obtenir dans six mois les garanties dont parle l'art. 21, la paix n'en restera pas moins stable.

Telle était la situation singulière dans laquelle se trouvait Auguste, que, tandis que ses plénipotentaires négociaient la paix entre lui et Charles XII, sil se vit obligé de remporter sur son adversaire une victoire qui ne pouvait avoir d'autre résultat que d'aigrir celui-ci. Aussitôt que Mentchikoff, qui commandait les troupes russes en Lithuanie, sut que le roi de Suada était entré en Saze, et n'avait laissé en Pologue que le général Mardéfeld avec 6,000 Suédois, et à peu près 9,000 Polonais, il résolut de marcher contre ce corps. Réuni à Lublin aux troupes d'Auguste, il pressa ce prince d'attaquer Mardéfeld; Auguste, qui venait de recevoir par Pfingsten le traité d'Alt-Ranstadt, désirait éviter une effusion de sang inutile. Obligé de dissimuler envers ses alliés, il avertit secrèment le général suédois, et l'ezhorta à se retiere à Posnanie. Mais Mardéfeld, qui regardait cet avertissement comme un piège, résolut d'attendre l'ennemi à Kalisch. La bataille ent lieu le 50 octobre. Mardéfeld, abandonné des Polonais, qui prirent la fuite, fut obligé de se rendre avec 2,500 Suédois qui lui restaient.

Auguste écrivit à Charles XII une lettre d'excuse; il balança pourtant de ratifier le traîté d'Alt-Ranstadt, et fit arrêter ses plénipotentiaires qui l'avaient signé. A la fin, la considération que, sans la possession de ses pays héréditaires, il manquerait de toutes les ressources pour continuer la guerre, l'engagea à se résigner à un acte si humiliant. Il quitta la Pologue, se rendit en Saxe, et eut même, le 27 décembre, une entrevue à Leipzig avec Charles XII et avec Stanislas 1°\*. Il affecta de l'indifférence pour une couronue qui lui avait fait éprouver tant d'amertume.

Le séjour de Charles XII en Saxe fut l'apogée d'une fortune dont il abusa. Après avoir donné un roi à la Pologue, il se vit recherché par toutes les puissances de l'Europe, qui lui envoyèrent des ambassadeurs. M. de Bezenval, ministre de Louis XIV, et le grand Marlborough, lui faisaient alternativement la cour ; le premier, pour l'engager à une réconciliation avec la Russie, après laquelle, lui disait-on, il se déclarerait pour la France, enveloppée alors dans une guerre avec la plus grande partie de l'Europe, et, par sa puissante intervention, jouerait un rôle digne du descendant de Gustave-Adolphe, celui d'arbitre des affaires de cette partie du monde ; l'autre , pour détruire l'effet des insinuations du ministre de France. et exhorter Charles XII à évacuer la Saxe, et à continuer la guerre contre le fzar 1. Marlborough gagna le comte Piper et le secrétaire Cedershielm par des pensions de 2,000 et 1,000 livr. sterl.; mais le roi de Suède, sans se laisser ébranler par les manœuvres de l'un ou de l'autre parti, suivit le plan qu'il s'était tracé. Il avait résolu de continuer avec vigueur la guerre contre le tzar; mais il ne voulut pas quitter la Saxe, sans que tous les articles de la paix d'Alt-Ranstadt n'eussent été exécutés. Un autre projet l'occupait alors. Rien ne flattait, plus l'ambition de Charles XII que de continuer aux Protestans d'Allemagne cette protection qu'ils avaient obtenue quatre-vingts ans plus tôt des Suédois. Il proposa à Marlborough la conclusion d'une alliance ayant pour but le maintien de la religion protestante dans ce pays : une telle alliance n'entrait pas dans les vues du cabinet britannique. Le roi de Suède résolut alors d'étendre sa protection sur les Protestans des états héréditaires de la

<sup>\*</sup> Voy. vol. XXVIII, p. 374.

maison d'Autriche, et d'assurer aux adhérens de la confession d'Augsbourg les avantages que les plénipotentiaires de la reine Christine, au congrès d'Osnabruck, avaient stipulés en leur faveur, mais que néanmoins les Protestans n'avaient pu obtenir. Charles XII ne manquait pas de motifs ou de prétextes pour attaquer l'Autriche, qui avait montré en diverses occasions une préférence signalée pour ses ennemis : il avait même quelques injures à venger. Les Russes, se trouvant en Saxe, auraient dû, d'après la paix d'Alt-Ranstadt, lui être livrés; mais ils s'étaient retirés en Autriche, où ils avaient trouvé protection et accueil. On croyait que Charles XII tournerait ses armes contre l'empereur, lorsque, tout d'un coup, il déclara qu'il renoncerait à la satisfaction qu'il avait droit d'exiger, si on voulait rendre justice aux Protestaus de la Silésie.

Convention d'Alt-Ranstadt des 22 août et 1 septembre 1707, entre l'Autriche et la Suède.

Le comte de Wratislaw, que Joseph I<sup>er</sup> avait député auprès de Charles XII, se trouvant à Alt-Rangladt, convint alors de plusieurs articles, qui furent signés partie le 22 août, partie le 1<sup>er</sup> septembre 1707, et dont nous avons rendu compte ailleurs 1.

Charles XII profita aussi de son séjour à Alt-Ranstadt pour resserrer ses liaisons avec le roi de Prusse, par un traité d'alliance qui fut signé en cette ville, fu 16 août 1707. Nous en donnerons le détail au chap. XVII.

<sup>1</sup> Voy. vol. XXV, p. 264.

## SECTION XVIII.

Suite du règne de Charles XII. Troisième partie de la guerre du Nord; guerre de Russie depuis 1702 jusqu'à la bataille de Pultawa; 8 juillet 1709.

Pour ne pas couper l'histoire de la guerre entre mêtre alera de la couper de la comparate la com

Elles y préludèrent par une victoire que le général Boris Pétrowitsch Tchéréméteff remporta, le ‡‡ jamier 1702, près du village d'Éresfer en Livonie, à la vérité avec des forces supérieures, sur un corps suédois de 7,000 hommes, commandé par le général Schlippenbach. Les Suédois perdirent dans cette affaire plus de 3,000 hommes et leur artillerie. Elle valut à Tchéréméteff le grade de feld-maréchal.

Nous ne ferions pas mention de la prise de Marienbourg-en-Livonie, qui eut lieu le 24 août 1702, si, parmi les prisonniers que les Russtes y firent, ne s'était trouvée la célèbre Catherine, âgée alors de dix-sept ans, et femme d'un simple dragon. Pierre I\* l'épousa en 1707, et elle lui succéda sous le nom de Catherine I\*\*. Une conquéte plus importante, par les conséquences politiques qui en résultèrent, fut celle de la forteresse de Nütchourg, sur la Néwa. Elle se rendit au feld-maréchal Tchéréméteff, le \( \frac{1}{2} \) cotobre 1702, après un siége de quinze jours, a uquel Pierre I\*\* assista comme capitaine des bombardiers du régiment des gardes Préobrajenski. Il changea le nom de la ville en celui de Schlüsselbourg, préssgeant que cette clef lui ouvrirait les portes des pays ennemis. Son favori Mentchikoff, alors lieutenant de bombardiers, en fut nommé gouverneur. Le tær entra en triomphe à Moscou, le \( \frac{4}{47} \) décembre, traînant à sa suite les prisonniers sudois et les trophées qu'il avait conquis.

Le 13 mai de l'année suivante, le tzar se rendit maître de la forteresse de Nyenschar ou Kantzi; ainsi le vœu de Pierre, d'avoir un port sur la Baltique, fut accompli. Cinq jours après, ce monarque, qui servait toujours comme capitaine de bombardiers, s'embarqua sur trente chaloupes avec le lieutenant Mentchikoff (ces deux officiers étant les seuls, dit le journal du grand homme, qui connussent la marine), et s'empara de deux grandes barques suédoises qui étaient venues porter des secours à Nyenschanz. Le tzar célébra cette affaire comme la première victoire navale remportée par les Russes, et se décerna, ainsi qu'à Mentchikoff, l'ordre de Saint-André.

Nyenschanz n'étant pas assez bien situé pour les desseins du tzar, il ordonna de le raser, et jeta, le 14 mai, dans une île de la Néwa, qui portait alors le nom de Lust-Eiland (île du Plaisir), les fondemens d'une nouvelle ville qu'il appela Saint-Pétersbourg : Il conqut dès-lors l'idée de faire de cette ville la capitale de son empire et le principal dépôt de sa marine; et, pendant l'hiver suivant, il fit construire le fort de Kronschlot, destiné à la défense de Saint-Pétersbourg.

Peu de temps après la prise de Kantzi, les Russes s'emparèrent aussi de Koporié et d'Iamu en Ingrie. Pierre fit fortifier cette place, et lui donna le nom d'Iamboutte.

Le ½ juillet 1704, les Russes s'emparèrent de Dorpat, après un siége de six semaines. Narva fut pris d'assaut le 30 août, parce que le baron Horn, qui y commandait, refusa de capituler, et rappela au tzar, dans sa réponse à la sommation, que 80,000 Russes avaient été défaits devant cette place par 8,000 Suédois. Iwangorod, qui peut être regardé comme la citadelle de Narva, se rendit par capitulation le ½ du même mois.

Au mois de juin 1705, les Suédois tentèrent de de prosente truire Kronschlot et Saint-Pétersbourg. A la tête d'une flotte de 22 vaisseaux, dont 7 de 36 à 54 canons, l'amiral Ankerstierna attaqua le fort et l'escadre russe, commandée par le vice-amiral Kreitz, et forte de 29 vaisseaux, dont les 8 plus grands étaient de 24 canons. Mais, après plusieurs tentatives infructueuses, il fut obligé de se retirer avec une perte de 4,000 hom-

Le nom russo de cette ville est Péterbourg. Les Allemands, d'après le génie de leur langue, ont changé ce nom en Pétersbourg. Il n'existe, aucun motif, autre que l'usage, qui puisse engager les Français à dire Pétersbourg.

2

XXXIV.

mes. Le général Meidel vint par terre de Wibourg, avec 40,000 hommes, et attaqua l'île de Kamenoî, faisant partie de Pétersbourg. Romain Bruce, commandant de cette ville, le repoussa le Alpini.

A l'ouverture de cette campagne, le tzar était entré en Lithuanie à la tête de 60,000 hommes bien disciplinés et un train considérable d'artillerie; son projet était de faire le siége de Riga. Pour l'entreprendre, il fallut d'abord déloger de la Courlande le comte de Lövenhaupt, qui l'occupait avec un corpi de 8,000 hommes. En conséquence, il ordonna au feld-maréchal Tchéréméteff d'entrer dans ce duché avec 20,000 hommes, dont 4,000 sculement d'infanterie. Le 16 juillet, Lövenhaupt remporta, près d'un endroit nommé Gemauerthoff, une victoire brillante sur cette armée; presque toute l'infanterie russe resta sur le champ de bataille, avec 13 pièces de canon. Malgré cet avantage, le général suédois, trop faible pour défendre la Courlande contre des forces supérieures, abandonna cette province, et se retira à Riga. Le château de Mitau se rendit au tzar le 4 septembre, et Bansk le 14 du même mois.

Compagne

Jusqu'alors Charles XII, entièrement livré à son projet de détrôner Auguste, avait laissé Pierre le mattre de s'affermir dans ses conquêtes. Ce ne fut qu'au commencement de l'année 1706, ainsi que nous l'avons dit, qu'il marcha pour la première fois contre les Russes qui, sous le commandement du feld-maréchal Ogliwi, se retranchèrent à son arrivée près de Grodno. Il passa le Bug le 16 janvier 1706, et commença, le 25 , le blocus du camp russe. Auguste , qui s'y trouvait, quitta la ville le 28 avec toute la cavalerie, recommandant à Ogilwi de ne rien entreprendre qu'il ne fût de retour avec son armée de Saxe, à laquelle il avait ordonné d'entrer en Pologne, et de combattre le général Rhenskiöld. La perte de la bataille de Fraustadt dérangea ses dispositions. Le maréchal Ogilwi tint à Grodno jusqu'au 10 avril; il profita du débordement des eaux du Niémen, qui avaient emporté les ponts des Suédois, pour évacuer cette place et se retirer en Wolhynie, après avoir perdu plus de 6,000 hommes par maladie. Charles XII le suivit jusqu'à Pinsk, où le défaut de subsistances le forca de s'arrêter. Il se tourna d'abord vers Iaroslawic, dévasta les terres des adhérens d'Auguste, et alla se réunir, le 17 août, à Strikowice, au général Rhenskiöld. Bientôt après, il entra en Saxe, et força Auguste à signer la paix d'Alt-Ranstadt. Pendant qu'il s'arrêtait dans ce pays, Mentchikoff remporta sur le général Mardefeld la victoire de Kalisch, dont nous avons parlé.

Après la paix d'Alt-Ranstadt, plusieurs membres redu senat polonais renouvelèrent la confédération de Sandomir, et, dans une assemblée tenue, le 7 février 1707, à Léopol, déclarèrent nulle la renonciation d'Auguste II. Ils conclurent dans la même ville, le 50 mars suivant, une nouvelle alliance avec le tzar, qui promit de ne reconnaître aucun roi de Pologne qui n'eût été élu par le choix libre de la nation. Comme il était mécontent d'Auguste, à cause de sa défection, il déclara qu'il fallait envisager le trône comme vacant

par l'abdication du roi, et procéder à une nouvelle élection. Ses armées étant maîtresses de Varsovie et de toute la Pologne, il obtint que la confédération publiât, le 14 juillet 1707, à Lublin, un interrègne ; il recommanda, comme candidats, le grand général de la couronne, Siniawski; le palatin de Masovie, Szémétruski; le vice-chancelier Szembek, et le maréchal de la confédération, Dœuhof.

Ce fut pour parer ce coup que Charles XII se mit enfin en marche dans les premiers jours de septembre 1707. Il avait vécu pendant près de onze mois aux dépens de la Saxe, et considérablement renforcé son armée par des recrutemens. Le 20 septembre il rentra en Pologne. Son armée, forte de 44,000 hommes de troupes bien exercées et disciplinées, fut divisée en trois corps : le premier , à la tête duquel était le roi, se dirigea sur Cracovie; le second sur Posnanie, et le troisième sur une ligne intermédiaire entre les deux. Le tzar avait tenu, au mois d'avril, à Zolkioff, un grand conseil de guerre où il avait été convenu qu'on éviterait de livrer bataille aux Suédois en Pologne, parce qu'en cas d'un échec la retraite serait trop difficile, mais qu'ou attendrait que l'ennemi fut près des frontières de la Russie, et même qu'on n'en viendrait à une action que lorsqu'une grande nécessité l'exigerait, se bornant à inquiéter l'ennemi tant dans les passages, qu'en lui coupant les vivres et et par des partis qu'on enverrait contre lui. Conformément à ce plan sagement conçu, qu'on doit envisager comme la cause de l'issue de cette guerre, le

tzar évacua la Pologne aussitôt que Charles XII y entra, et se retira sur Smolensk.

Au commencement de 1708, Charles XII passa la "Charpesa de Vistule sur la glace et dirigea sa marche sur Grodno.

Les Suédois s'emparèrent, le 8 février, de cette ville et poussèrent de là sur Minsk. Les Russes qui se retiraient devant eux, détruisirent partout les ponts et les magasins. Le 10 juillet, Charles XII passa la Bérésina, dont le nom a acquis de nos jours une si triste célébrité. Le 14, il passa la Bobruin, et battit, auprès de Golowtchin, 50,000 Russes qui, sous les ordres de

Tchéréméteff, y occupaient un camp retranché.

Charles XII s'était proposé d'aller à Moscou et d'y détrôner le tzar, comme il avait fait à Varsovie du roi de Pologne; il comptait trouver en Russie autant de partisans qu'il s'en était présenté en Pologne. En effet, les changemens introduits par le tzar dans la vue de civiliser sa nation, avaient indisposé beaucoup de grands attachés à leurs anciennes mœurs et à leurs institutions, qui refusaient d'accepter des bienfaits dont leur ignorance ne leur permettait pas de connaître le prix. Mais Charles XII, qui était opiniâtre sans être constant dans ses projets, changea de résolution à son arrivée à Mobileff, C'est là que la Providence avait marqué le terme de ses prospérités. Comme si elle l'avait frappé de folie, Charles XII, écoutant des conseillers perfides qui voulaient perdre Lövenhaupt, tourna brusquement vers la droite pour se rapprocher de l'Ukraine, sans attendre l'arrivée de ce général qui lui amenait 12 à 16,000 hommes avec un convoi de 6 à 7,000 chariots de vivres et de munitions dont il avait le plus grand besoin.

L'Ukraine avait été abandonnée aux Russes par la paix de Moscou de 1686 1. Le prince Wasilei Galitzin qui, pendant la minorité des deux tzars, Iwan et Pierre, avait gouverné la Russie comme conseiller de la régente, avait fait nommer, le 25 juillet 1687, hetman des Cosaques, Iwan Mazepa, homme doué d'un esprit hardi et d'une grande dissimulation, qui lui servait pour couvrir l'excès de son ambition. Il sut gagner l'estime et la confiance du tzar par ses exploits dans la guerre contre les Turcs, et surtout au siège d'Asoff. Lorsque Pierre fonda ou restaura, en 1690, l'ordre de S. André, Mazepa fut le second personnage qu'il en décora 2. Après avoir rendu divers services dans la guerre contre Charles XII, il fut envoyé, au mois d'avril 1705, à la tête de ses Cosaques, dans la Pologne méridionale où il prit ses quartiers d'hiver. Ce fut pendant ce séjour, au milieu des partisans de Lesczinski, que Mazepa qui, dans sa jeunesse, avait professé la religion catholique, forma des liaisons avec des Jésuites qui le mirent en rapport avec Stanislas lui-même. Son plan, qui tendait à se rendre indépendant, mûrit à l'époque des progrès que Charles XII fit en Lithuanie en 1708. Les innovations ordonnées par le tzar lui servirent de moyen pour exciter le mécontentement des Cosaques; il leur repré-

Il en sera question au chap. XVI.

<sup>3</sup> Golowin fut le premier; Tchérémétell, le Iroisième; le tzar et Mentchikoff furent les quatrième et cinquième.

senta l'exemple de leurs confrères du Don, qui avaient renoncé à l'obéisance du taar. Pour tromper la vigi-lance des émissaires de ce monarque, qui commençaient à soupçonner ses desseins, Mazepa, qui était âgé de soizante ans, contrefit pendant une année entière le malade. Sous prétexte de préparatifs contre Charles XII, il fortifia Batourin, sa résidence, et ses autres places. Ainsi préparé, il attendit l'arrivée du roi de Suède pour se réunir à lui avec tontes ses forces.

Charles XII passa le Dnepr le 5 septembre ; le 15, il entra dans l'Ukraine. Aussitôt que Pierre se fut aperçu de la faute que faisait le roi, il laissa sa principale armée sous les ordres du maréchal Tchéréméteff, qu'il chargea de suivre de près et d'observer les mouvemens de Charles ; lui-même , avec un corps d'élite , alla à la rencontre de Lövenhaupt. Il le trouva à Liesna, village situé à peu de distance de Propoïsk, dans le palatinat de Mstislaw, et lui livra bataille, le 28 septembre 1708. Les Suédois furent complétement défaits, et perdirent au moins 6,000 hommes avec tout le convoi destiné pour l'armée de Charles XII, auquel Lövenhaupt ne put amener qu'environ 5,000 hommes. La retraite de ce général fut très-glorieuse. Il l'exécuta dans le plus bel ordre et sous les yeux d'un ennemi victorieux, qui n'osa le poursuivre. Ce fut dans le district de Starodoub, dans l'ancienne Sévérie, qu'il joignit le roi. La victoire de Liesna fut la première que les Russes remportèrent sur des troupes régulières. Pierre s'exprime ainsi dans son journal : « Cette victoire fut la cause de tous les heureux succès qu'ont eus depuis les armées de Russie, parce que ce fut la première épreuve du soldat, qui l'enhardit et le remplit d'une confiance qui fut le principe du gain de la bataille de Pultawa, et pour ainsi dire la mère de cette seconde victoire qui en naquit au bout de neuf mois, à compter du 28 septembre 4708 jusqu'au 27 juin 4709. »

La trame de Mazepa ayant transpiré, ce traître se mit précipitamment à la tête de 4 à 5,000 hommes seulement, avec lesquels il passa, le 22 octobre, la Desna; le 28 octobre , il se réunit à Charles XII à Horki. Dès le 31 octobre , le prince Mentchikoff mit le siège devant Batourin. Pour sauver cette place, Charles XII passa, le 2 novembre, la Desna; mais il ne put arriver à temps. La résidence de Mazepa fut prise d'assaut dès le 5, et réduite en cendres. Le 7, le tzar, qui s'était rendu en hâte à Gluchow, fit élire un nouveau hetman; ce fut Iwan Ilitsch Skoropadski. Charles XII, après avoir traversé des déserts et des ruines de villages détruits, s'enfonça dans l'Ukraine, et prit, vers la fin de décembre, ses quartiers d'hiver à Romna et Hadjatsch, deux forts des Cosaques. Son armée souffrit beaucoup, tant par les escarmouches continuelles que lui livrèrent les Russes, que par le manque de vivres et le froid rigoureux, qui fit périr près de 4,000 Suédois.

Compagne de 1709. Mazepa, désolé de n'avoir pu procurer à son allié l'accroissement de forces qu'il en avait espéré, persuada les Cosaques Zaporogues à se déclarer pour les

Suédois, Leur chef, l'ataman Horodenski, conclut, le 28 mars 1709, une alliance avec Charles XII, à Boudiczin. On peut regarder cet événement comme une des causes de la perte de ce monarque, parce qu'il l'engagea à s'arrêter devant Pultawa, au lieu de marcher à droite vers le Dnepr, pour maintenir la communication avec la Pologne, et se renforcer par la cavalerie légère polonaise. C'était l'avis du comte de Piper et des meilleurs généraux de Charles; mais les Cosaques Zaporogues s'étant offerts de prendre d'assaut la place de Pultawa, le roi, mal conseillé par le général Rhenskiöld, homme présomptueux et doué de peu de talens, se décida à la prise de cette place. Il paraît qu'il avait encore un motif de s'arrêter dans ce pays; c'était l'espoir de voir arriver à son secours le khan de la Crimée, qui en avait reçu l'ordre de Constantinople. Nous verrons, plus tard, par quelle raison l'armée du khan n'arriva pas.

Charles XII ne voulant pas laisser aux Cosaques l'honneur d'une conquête aussi importante que celle, de Pultawa, résolut d'en former le siège, quoiqu'il manquât de tout ce qu'il fallait pour une pareille opération.

Le siège commença le 4 avril, et dura, sans aucun publisses, succès, plus de deux mois; pendant ce temps, le général russe lakowleff détruisit, le 19 mai, la setcha des Zaporogues. L'armée russe, forte de 60,000 hommes, commandée par le feld-maréchal Tchéréméteff, le prince Meutchikoff et le général Bauer, et à laquelle le tzar lui-même se trouvait comme colonel

des gardes, s'étant approchée pour faire lever le siège, et ayant passé la Worskla, Charles XII, qui avait, outre 12,000 Cosaques et Valaques, 12 à 13,000 Suédois, reste des 45,000 avec lesquels il avait quitté la Saxe et des 16,000 que Lövenhaupt avait dû lui amener de la Livonie, lui livra bataille, le 27 juin 1709, près de Pultawa. Les Suédois déployèrent dans cette journée sanglante toute la valeur qui caractérise cette nation estimable sous tant de rapports; mais, accablés par le nombre, et foudroyés par une artillerie formidable, à laquelle ils ne pouvaient pas répondre, faute de munition, ils furent obligés de plier. Plus de 9,000 Suédois restèrent sur le champ de bataille. Le feld-maréchal Rhenskiöld, quatre autres généraux, George Nordberg, historiographe de Charles XII, et environ 3,000 autres officiers et soldats furent faits prisonniers. Le roi lui-même, blessé au pied, se sauva dans une calèche avec Mazepa. Les comtes Piper et Poniatowski, le chancelier Müllern, les secrétaires Neugebauer et Klinkowström, et quelques centaines de cavaliers passèrent le Dnepr le juillet ; le roi pouvait de là se retirer en Crimée, mais, comme il se crovait trahi par le khan, il passa le Dnepr une seconde fois, le 15/16, et arriva à Otchakoff.

Charles XII n'avait donné aucun ordre pour le cas d'une retraite. En quittant les débris de son armée, il en laissa le commandement à Lövenhaupt, avec ordro de passer la Worskla, et de conduire l'armée en Crimée; mais ce général, n'ayant ni artillierie, ni vivres, ni munition, fut obligé de capituler, le 30 juin. Péréwolotschna, et de se rendre prisonnier au prince Mentchikoff, avec environ 16,000 hommes qui lui restaient.

La bataille de Pultawa est le terme de la prépondérance de la puissance suédoise dans le nord de l'Europe 1. L'élite de l'armée suédoise avait péri ou avait été réduite en captivité, et le royaume était hors d'état de fournir une nouvelle armée. La Suède n'avait pas un ami : Charles XII, comptant sur sa fortune, avait négligé toutes les liaisons politiques qui pouvaient arrêter la chute de sa monarchie. En perdant son armée, il conserva néanmoins le courage, ou plutôt cette inflexible opiniâtreté qui faisait le fond de son caractère. En vain s'efforca-t-il de soulever les Turcs contre le tzar ; cinq années qu'il passa en Turquie , luttant sans cesse contre les intrigues du sérail , achevèrent sa ruine, et firent perdre à la Suède tout le fruit des conquêtes de Gustave-Adolphe et de Charles X.

Pierre-le-Grand, en écrivant sur le champ de bataille de Pultawa à l'amiral Aprasin pour lui annoncer sa victoire, ajouta ces mots par forme de posteriptum: Maintenant, ser l'aide de Dieux, la pierre fondamentale pour la construction de Pétersbourg est parfaitement posée. » STRILIS, Ancedotes originales de Pierre-le-Grand, n. 60 et 115.

## SECTION XIX.

Suite du règne de Charles XII. Séjour du roi en Turquie, 1709-1714.

Séjour de Charles XII Varnitza.

Le séjour de Charles XII en Turquie qui dura cinq ans, fournit une suite d'événemens intéressans et même romanesques qui appartiennent plutôt à une biographie de ce prince qu'à l'histoire de la Suède dont nous nous occupons. Il est cependant si nécessaire de les connaître pour juger le caractère de cet hamme bizarre, que nous ne pouvons les passer entièrement sous silence. Néanmoins cette partie de l'histoire de Charles XII est si connue par le récit de Voltaire, et ce récit pour lequel on a fourni à l'auteur d'excellens matériaux est rédigé avec un tel art que nous serions tentés d'y renvoyer nos lecteurs, si nous ne craignions que quelques-uns d'entr'eux ne nous reprochassent de laisser une lacune dans notre histoire, et si nous ne nous trouvions à même de rattacher à l'abrégé du chef-d'œuvre français que nous allons placer ici, quelques circonstances que nous ont rapportées d'autres écrivains dignes de foi que Voltaire ne connaissait pas 1.

<sup>5</sup> Entre autres, un officier suédois qui a été avec Charles XII à Pultawa et à Bender, et long-temps à Constantinople, et dont la correspondance latine fort inféressante, adressée à un ami de Vienne, a été publiée en 1811 en allemand, sous le titre de Vertraute Briefe cines Schwedischen Officiero an cinen Freund in Wien.

A travers un désert aride, Charles XII, accompagné de Mazepa et de 500 cavaliers, arriva, le 26 juillet 1709, à Otchakow. De là il se rendit à Bender sur le Dniester, ancienne ville de la Moldavie, détachée par les Ottomans en 1592. Comme il voulait camper hors de la ville, Youssouf pacha, visir de Babadagi 1, avec lequel il était depuis quelque temps en rapport, lui fit dresser une tente magnifique, et en fournit à tous les seigneurs de sa suite. On forma ainsi un camp bien aligné près du village de Varnitza, à une petite distance de Bender: Lorsque le roi fut guéri de la blessure au pied qu'il avait reçue à la bataille de Pultawa, il ne put plus quitter le séjour de la Turquie, parce que tous les chemins étaient coupés à sa petite troupe, et que sa magnanimité ne lui permettait pas d'abandonner des camarades d'infortune. Il reprit alors son train de vie ordinaire et ses fatigues, se levant tous les matins avant le soleil, lassant trois chevaux par jour, faisant faire l'exercice à ses soldats.

Il trouvait à Bender tout ce qu'il lui fallait pour saissiaire complétement ses besoins et ses goûts; la Porte lui fournissait des vivres en abondange et lui payait 500 écus par jour. Il reçut aussi de Fargent de France. Une partie en était employée à fomenter des intrigues dans le sérail de Constantinople; il en dé-

M. de Hammer, dans son Histoire des Ottomans, nous a aussi fourni des faits eurieux tirés des historiens turcs inédits.

Le pacha de Babadagi commande à toutes les provinces situées entre le mont Hæmus, la mer Noire et le Danube.

pensait l'autre en libéralités et à l'entretien d'une table somptueuse, et en cela il était merveilleusement secondé par son trésorier Grothusen qui aimait la bonne chère et ne connaissait pas l'économie.

Charles envoya à Constantinople un négociateur fin et adroit, le comte Stanislas Poniatowski, et lui adjoignit, en qualité de ministre accrédité, son secrétaire Neugebauer : ils devaient décider Achmet III à prendre les armes contre la Russie dont la puissance devenait de plus en plus formidable. Les aventures de Charles XII inspiraient un vif intérêt aux Ottomans; Poniatowski employa le Juif Fonseca, médecin portugais, et une Juive qui avaient entrée au sérail, pour gagner la sultane Validé qui se déclara l'admiratrice du héros du Nord. Le grand-visir Tchorlili Ali dit à Poniatowski : « Je prendrai votre roi d'une main et une épée dans l'autre et je le mènerai à Moscou à la tête de 200,000 hommes. » Mais bientôt l'argent russe prévalut sur l'enthousiasme et sur les sentimens d'honneur, et l'ambassadeur de Pierre Ier obtint que la paix de Carlowitz fût confirmée. Pour débarrasser la Porte d'un hôte incommode, il fut convenu que Charles XII traverserait la Russie, escorté par un général du tzar, avec 100 Suédois et 200 Turcs qui le conduiraient jusqu'aux frontières de la Livonie. Lorsqu'on fit cette proposition au roi de Suède, il la rejeta avec indignation; il n'accueillit pas mieux une seconde d'après laquelle il devait être ramené dans ses états par une flotte de neuf vaisseaux de guerre.

Il ne se passa pas beaucoup de temps avant qu'il

se présenta pour Charles la perspective presqu'assurée de triompher de sou ennemi. Le 20 novembre 1710, un nouveau grand-visir, Mohammet Baltadji, déclara la guerre à Pierre I<sup>11</sup>, et, au mois de juillet 1711, ce monarque se trouva enfermé avec 38,000 hommes, sans vivres et sans fourrage, entre le Pruth et le Danube, comme Charles l'avait été à Pultawa.

Aussitôt que le comte Poniatowski qui avait suivi Paix du Pruth. le grand-visir s'apercut que les armées allaient être en présence, il le manda au roi de Suède qui partit sur-le-champ de Bender, accompagné de quarante officiers. L'ardeur de combattre les Russes lui donna des ailes; il fit d'un trait plus de cinquante lieues à cheval jusqu'Yassi. Il arriva dans le temps que les Russes commençaient à faire paisiblement leur retraite, car, le 21 juillet, le traître Baltadji leur avait accordé la paix. Pour pénétrer jusqu'au camp des Turcs, il fallait passer le Pruth sur un pont, à trois lieues de là. L'impatience de Charles ne souffrit pas ce retard; il traversa la rivière à la nage au hasard de se nover, et le camp russe au risque d'être pris : il parvint ainsi à l'armée turque et descendit à la tente du comte Poniatowski. Le comte lui apprit comment on avait laissé échapper une occasion de détruire les Russes qui paraissait immanquable et ne se retrouverait peut-être jamais. Le roi alla droit à la tente du grand-visir qu'il accabla de reproches auxquels le Musulman n'opposa qu'un imperturbable sang-froid. Mais quand Charles lui dit : Ne dépendait-il donc pas de toi d'amener le tzar prisonnier à Constantinople, le visir poussé à bont, répondit séchement : « Eh! qui gouvernerait son empire en son absence? Il ne faut pas que tous les rois soient absens de chez eux. » Charles répondit par un sourire d'indignation : il se jeta sur un sopha et, regardant le visir d'un air plein de colère et de méptis, il étendit sa jambe vers lui, et embarrassant exprès son éperon dans la robe du Ture, il la lui déchira, se releva sur-le-champ, remonta à cheval et retourna à Bender le désespoir dans le cœur

Un article de la paix du Pruth avait stipulé un libre passage pour le roi de Suède pour s'en retourner dans ses états. Cette paix fut rompue avant la fin de l'année, mais rétablie par le traité de Constantinople du 16 avril 1712, dont l'art. 2 réserva à la Porte la faculté de faire reconduire le roi de Suède dans ses états, même en traversant la Moseovie. Par une lettre du 19 avril 1712, Achmet annonça à Charles XII qu'il avait donné des ordres pour qu'une escorte honorable le reconduisit l'hiver suivant par la Pologne, et qu'on lui fournirait tout ce qu'is erait nécessaire en argent, hommes, chevaux et chariots.

Le roi de Suède répondit qu'il croyait le sultan trop juste pour le renvoyer avec la simple escorte d'un camp volant, dans un pays encore inondé des troupes du tzar. En effet Pierre 1<sup>er</sup> n'avait pas exécuté l'article de la paix par lequel il s'était engagé à retirer ses troupes de la Pologne; ainsi que nous le verrons lorsque dans la section suivante nous reviendrons sur le théâtre de la guerre. Le grand-seigneur apprit avec

une vive colère ce manque de bonne foi de la part du tzar et lui déclara la guerre pour la troisième fois, le 12 novembre 1712.

Cependant Ali Koumourdgi, favori d'Achmet III. qui roulait dans sa tête le projet d'enlever aux Vénitiens la Morée, désirait le rétablissement de la paix avec la Russie. Il fit prendre la résolution au sultan que le roi de Suède serait éloigné. Ismaïl, séraskier, vint le lui annoncer; Charles ne répondit autre chose sinon que le grand-seigneur lui avait promis une armée et non une escorte, et qu'il convenait aux rois de tenir leur parole.

Charles XII soupconnait qu'on méditait une trahi- de quitter Varson contre lui. Il crut avoir découvert que le général Flemming, ministre du roi Auguste, le khan de Tatarie et le séraskier de Bender avaient formé le plan de le livrer aux Saxons. Pour le faire manquer, il résolut de ne pas partir. Il dit au séraskier qu'il ne pouvait quitter le pays sans avoir auparavant de quoi payer ses dettes. Le pacha lui demanda ce qu'il voulait; le roi répondit au hasard : Mille bourses (1,500,000 fr.). Achmet en envoya sur-le-champ douze cents, et ordonna de faire toute la dépense des équipages. Cependant le pacha, qui avait ordre de ne donner cet argent qu'au moment du départ, se laissa tromper par les assurances de Grothusen, et se dessaisit des douze cents bourses. Aussitôt on lui annonça qu'il en fallait encore mille.

Le grand-seigneur demanda l'avis du moufti pour savoir si, sans violer les lois de l'hospitalité, on pou-

XXXIV.

vait renvoyer le roi de force, et si, dans le cas où l'on scrait réduit à cette extrémité, les puissances étrangères pouvaient s'en plaindre comme d'un acte de violence et d'injustice. Le moufti, par un fetwa, autorisa l'emploi de la force.

L'ordre du départ ayant été signifié au roi, sans que Charles XII montrà la moindre disposition d'y obéir, le pacha retrancha les vivres au roi et annonça aux Cosaques et aux Valaques qui étaient avec lui, qu'ils u'en recevraient que s'ils quittaient le camp du roi de Suède et venaient se mettre dans la ville de Bender sous la protection de la Porte. Leur départ rédusit le roi aux officiers de sa maison et à 500 soldats suédois auxquels on pouvait opposer 20,000 Tatars et 600 Turcs.

Les provisions ue tardérent pas à manquer dans le camp ponr les hommes et pour les chevaux. Le roi ordonna qu'on tutat hors du camp, et à coups de fusil, vingt des plus beaux chevaux arabes que le grand-seigneur lui avait envoyés. Je ne veux ni de leurs provisions, ni de leurs chevaux, disait-il. Cependant les Tatars investirent de tous côtés le petit camp suédois; le roi fit faire par ses trois cents soldats des retranchemens réguliers dans lesquels on renferma quelques maisons qu'il avait fait bâtir dans l'enceinte de camp; il y travailla lui-même avec ses ministres et toutes les personnes de sa suite; les uns bouchaient les fenetres, les autres enfoncaient des solives derrière les portes en forme d'ares-boutans.

Fabrice et Jefferies, euvoyés du duc de Holstein et

du roi d'Angleterre auprès du roi de Suède, qui logeaient hors du camp dans un petit village voisin, se rendirent médiateurs entre Charles XII et les Turcs; le séraskier et le khan des Tatars leur jurèrent qu'on n'avait pas d'intentions hostiles contre le roi, mais ils ajoutèrent que les ordres dont ils étaient munis leur enjoignaient de faire partir Charles par force. Les deux ministres essayèrent vainement de persuader le roi de la véracité de cette assertion ; il persista à soutenir que l'ordre du sultan et le fetwa du moufti, que le séraskier produisait, étaient forgés. L'envoyé d'Angleterre quitta alors le roi , qu'il désespérait de faire revenir à une résolution sage : Fabrice resta avec lui, le conjurant de ne pas risquer sa vie inutilement.

Le séraskier avait demandé de nouveaux ordres à Constantinople, et en attendant il avait fourni des vivres au roi. L'ordre qu'il reçut lui enjoignit de faire passer au fil de l'épée tous les Suédois qui feraient la moindre résistance, sans même épargner la vie du roi. Le séraskier montra cet ordre à l'envoyé du Holstein, mais Charles s'en moqua et annonça qu'il était décidé à se défendre. Les personnes de sa suite, deux généraux suédois, le conjurèrent de céder à la force. et, l'assurant qu'ils étaient prêts à mourir pour lui, ils le supplierent que ce fût au moins dans une occasion plus nécessaire. Pour toute réponse, il les somma de faire vaillamment leur devoir, comme ils avaient toujours fait.

Le 12 février 1713, les Turcs et les Tatars attaquèrent, avec dix pièces de canon et deux mortiers, du 13 févri le petit retranchement suédois. Charles distribua les postes entre ses soldats; le chancelier Müllern, le secrétaire et les employés civils devaient défendre la maison de la chancellerie; les officiers de bouche étaient à un autre poste; on avait assigné aux palefreniers et aux cuisiniers un endroit à garder, car avec Charles tout était soldat; il courait à cheval des retranchemens à sa maison, promettant des récompenses à tout le monde, créant des officiers et assurant de faire capitaines les moindres valets qui feraient preuve de courage.

Les janissaires ayant reçu ordre de marcher contre le roi, le baron de Grothusen sortit sans armes, se mêla dans les rangs des soldats ottomans qui tous avaient éprouvé les effets de la générosité du roi, et leur dit qu'on les trompait, et que les ordres du sultan n'étaient pas aussi sévères qu'on le prétendait. A ces mots les janissaires refusèrent d'avancer, à moins qu'on ne donnât au roi trois jours qu'il demandait pour obéir. C'est ce que Grothusen leur avait fait croire.

Le pucha ayant ordouné à ses janissaires de se retirer à Bender, assembla le lendemain les officiers et les plus vieux soldats; il leur lut et leur fit voir Fordre positif du sultan et le fetwa du moufti. Soixante des plus vieux que leurs barbes blanches rendaient vénérables, s'offrirent pour aller eux-mêmes supplier le roi de se remettre entre leurs mains et de souffrir qu'ils lui servissent de gardes. Le pacha le permit. Le 13 février, ils allèrent à Varuitza sans armes. Ils arrivèrent

au moment où Charles lisait des lettres par lesquelles le comte Stanislas Poniatowski lui mandait de Constantinople que les ordres du sultan pour le cas de résistance de se saisir de sa personne ou même de le massacrer, n'étaient que trop réels, et pour le conjurer de céder à la nécessité. Après avoir lu ces drépeches, le roi fit dire aux janissaires qu'il ne voulait pas les voir, et que s'ils ne se retiraient il leur ferait couper la harbe.

Dès qu'ils furent rentrés dans Bender, le pacha donna l'ordre d'Altaquer les retranchemens suédois. Il fut obé sur-le-champ. Le petit camp fut forcé dans un instant, une vingtaine de Suédois seulement fit mine de vouloir résister; les trois cents soldats furent enveloppés et faits prisonniers sans coup. férir. Le roi était alors à cheval avec les généraux Hord, Dardorff et Sparre entre le retranchement et sa maison; voyant que tous les soldats s'étaient laissés prendre, il dit de sang-froid à ces trois officiers: Allons défendre la maison; nous combattrons, ajonta-t-il en souriant, pro ariset focis.

Aussitot il alla au grand galop vers cette maison qu'il avait fortifiée aussi bien que possible, et qui était défendue par une quarantaine de domestiques. Les trois généraux l'y suivirent avec quelques gardes et quelques domestiques qui faisaient en tout vingt personnes. Quand ils furent à la porte, ils la trouvèrent assiégée de janissaires, déjà près de 200 Tatars étaient entrés par une fenêtre et s'étaient rendus maîtres des appartemens, à la réserve d'une grande salle où les domes-

tiques du roi s'étaient retirés. Cette salle était près de la porte par où le roi voulait entrer avec sa petite troupe de vingt personnes; il s'était jeté en bas de son cheval, le pistolet et l'épée à la main, et sa suite en avait fait autant.

Les janissaires tombérent de tous côtés sur lui pour l'arrêter, car le pacha avait promis que si on pouvait le prendre vivant, il donnerait huit ducats à quiconque aurait seulement touché son habit. Le roi se défendit comme un lion, frappant sur tout ce qui s'approchait de sa personne. Un janissaire qu'il avait blessé, lui lâcha un coup de mousquet dans le visage; si la foule, en poussant le Turc, n'avait détourné son arme, le roi était perdu; la balle glissa sur son nez, lui emporta un bout de l'oreille, et alla casser le bras au général Hord. Charles enfonça son épée dans l'estomac du janissaire, au moment où ses domestiques qui étaient enfermés dans la grande salle, en ouvrirent précipitamment la porte : le roi entre comme un trait, suivi de sa petite troupe; on referme la porte à l'instant et on la barricade.

Les Turcs s'étaient répandus dans la maison pour piller, le roi se mit à la tête de son monde, ouvrit lui-même la porte de la salle, fit feu sur les pillards, les poursuivit de chambre en chambre et en un quart d'heure nettoya la maison.

Les Suédois barricadèrent de nouveau les fenêtres; la chambre où étaient leurs provisions d'armes et de munition avait échappée aux Turs; à travers les fenêtres les Suédois tiraient presqu'à bout portant surcette multitude dont ils tuèrent deux cents en moins d'un demi-quart d'heure. Le canon tirait contre la maison, mais les pierres étant fort molles, il ne faisait que des trous et ne renversait rien. Enfin le séraskier et le khan parvinrent à mettre le feu à la maison en v lançant des flèches garnies de mêches allumées. En un instant le bâtiment fut rempli de flammes; la fumée étouffait presque les Suédois, mais ils combattaient toujours. Tout-à-coup les portes s'ouvrent, et le roi et les siens fondent sur les Turcs. L'intention de Charles était de gagner la maison de la chancellerie qui était à cinquante pas ; mais il s'embarrassa dans les éperons de ses bottes ; aussitôt vingt et un janissaires se jettent sur lui, s'emparent de sa personne et le traînent à la tente du pacha. La journée du 13 février 1713 est connue sous le nom de Kala-Balik ou de l'échauffourée.

Le pacha traita son prisonnier avec le plus profond respect, Jouant Dieu qui lui avait conservé la vie. Charles XII, au milieu de son malheur, ne perdit rien de son courage ni même de sa fierté, traitant ses vainqueurs avec la même hauteur que s'il les avait terrassés à ses pieds. Il fut conduit à Bender, logé dans l'appartement du séraskier et traité en roi, puis on le transporta dans une voiture à Andrinople. En route il fut averti de l'arrivée du roi Stanislas. Ce monarque détrôné pensant que son abdication, pourva qu'elle se fit avec le consentement de Charles XII, pourrait être un moyen de rétablir la paix, s'était mis secrétement en route pour aller solliciter ce consentement de

son ami. Arrivé sur terre ottomane il fut reconnù et arrêté. Aussitôt que Charles fut avetti que Stanislas le suivait, il s'empressa de lui faire dire qu'il se gardât bien de faire la paix avec Auguste.

Sejour de Charles XII Démotica, Le roi de Suède fut conduit à Démiotasch, petit château près d'Andrinophe, puis à sa demande dans la ville de Démotica. On lui assigna des provisions considérables pour lui et sa suite, mais au lieu de cinq cents écus par jour qu'il touchait anciennement, on ne lui en donna que vingt-cinq pour achetre de la viande de cochon et du vin, deux articles que par principe de religion les Musulmans ne lui fournissaient pas.

Au bout de quelques temps le grand-visir Ibrahim pacha qui était l'ennemi des Russes et pensait à leur faire la guerre, dans le but de conférer avec le roi de Suède, fit dresser une tente près de l'endroit où ce prince demeurait et l'invita à l'y venir trouver. Regardant une pareille invitation comme un affront sensible, Charles se mit au lit, feignant d'être malade, et resta dix mois couché. Il espérait d'un jour à l'autre être secouru par les Turcs, mais lorsqu'après une vacance de six mois qui eut lieu dans la place du grand-visir, Ali Koumourdji en fut revêtu, le roi vit qu'il devait renoncer à tout espoir. Ce fut alors qu'il ser résolut à mettre fin à son long exil.

Avant de le ramener en Allemagne, jetons un coupd'œil sur les événemens de la guerre qui se sont passés depuis la bataille de Pultava.

## SECTION XX.

Suite du règne de Charles XII. Quatrième partie de la guerre du Nord, depuis le renouvellement de la grande alliance jusqu'à l'expulsion des Suédois de l'Allemagne, 1709—1715.

La bataille de Pultava fut le signal du renouvelle- Traité de Moreon da 22 ment de la grande alliance qui, à l'entrée du dix-janvi huitième siècle, avait été formée contre la Suède. Dès le commencement de 1701, le roi de Danemark qui, le premier, avait été obligé de sortir de cette ligue 1, avait renoué ses liaisons avec le tzar. Une alliance très-secrète avait été conclue, le 12 janvier de cette année, à Moscou. Frédéric IV s'engagea d'envoyer trois régimens d'infanterie et trois de cavalerie pour le service de la Russie ; si la guerre éclatait entre la France et les alliés de la Suède, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les États-généraux, le roi de Danemark s'obligeait d'agir contre le roi de Suède avec toutes ses forces de terre et de mer 2. Mais, quoique la guerre pour la succession d'Espagne éclatât peu de temps après, Frédéric IV n'exécuta pas cet engagement, sans qu'il soit connu par quel motif ou de quelle manière il put s'en dispenser.

<sup>1</sup> Voy. vol. XXXIII., p. 301.

<sup>3</sup> On ne connaît l'existence de ce traité que par le journal de Pierre-le-Grand, qui en parle p. 40.

Alliance d Dresde du 2 Par la suite ce monarque négocia avec le roi de Prusse et avec les États-généraux pour les engager à envoyer des secours à Auguste II. Le premier s'y refusa constamment; les autres firent quelques faibles démarches en faveur de ce prince. Les circonstances changèrent, lorsque, Charles XII s'étant enfoncé dans l'Ukroine, on pouvait prévoir sa perte prochaine. Frédéric IV ayant visité Auguste II à Dresde, à son retour d'un voyage qu'il avait fait en Italie, ces deux princes conclurent, le 28 juin 1709, un traité par-lequel l'alliance de 1699 fut renouvelée. Frédéric s'engagea à envahir la Suéde, aussitôt que le tzar aurait accédé à l'alliance; il ne promit pourtant pas d'attaquer les possessions suédoises en Allemague, ni les états du duc de Holstein-Gottorp.

Les deux alliés se rendirent de Dresde à Berlin pour inviter le roi de Prusse à prendre part à leur ligue; mais tout ce qu'ils purent obtenir de ce prince, fut la conclusion d'un traité d'amitié, qui fut signé le 7 juillet, et par lequel Frédéric le promit d'accorder à leur armée toute assistance compatible avec la neutralité qu'il était décidé à observer, et de prendre part à la guerre, lorsque celle qui avait pour objet la succession d'Espagne serait finie.

Après la bataille de Pultava, plusieurs magnats polonais et parmi eux le prince Lubomirski et le maréchal de la confédération de Sandomir, se readirent à Dresde, et invitérent Auguste II à reprendre la couronne. Ce prince déclara, par un manifeste daté du 8 août, que son consentement à la paix d'Alt-Ranstadt lui avait été arraché par la force. Il se mit à la tête d'un corps de 15,000 hommes, entra en Pologne, et arriva, le 5 octobre, à Thorn. Aussitôt la confédération de Sandomir fut renouvelée; Stanislas et un corps suédois commandé par le général Crassau, que son protecteur avait fait venir de Suède, se retirèrent en Poméranie, et Auguste fut généralement reconnu.

Le 8 octobre, Auguste eut une entrevue à Thorn Alliance de 8 avec le tzar. Celui-ci ayant abandonné le projet de octobre 1709. faire nommer un successeur à ce prince, la réconciliation eut lieu, et l'alliance entre les deux souverains fut renouvelée. Auguste II renonça, en faveur de la Russie, à toute prétention de la république polonaise à la Livonie. Pierre promit de tenir continuellement sur pied, pour le secours d'Auguste, un corps de 4,000 hommes.

Le tzar fit d'abord quelques difficultés de recevoir Consensure de le roi de Danemark dans l'alliance, parce que ce 22 octobre 1709 prince avait manqué aux engagemens qu'il avait contractés avec lui en 1701. Il céda néanmoins aux représentations du roi de Pologne; et, le 22 octobre 1709, il fut conclu, à Copenhague, un nouveau traité d'alliance offensive et désensive entre la Russie et le Danemark. Ce fut le prince Wasili Dolgorouki qui le signa pour le tzar.

Peu de jours après, ce monarque eut avec le roi de Alliance de Prusse une entrevue à Marienwerder. Ce fut là, se-du 28 octobre lon l'opinion reçue, quoique contestée, que Pierre déclara verbalement au général saxon, comte de Flemming, qu'il ne pouvait plus être question,

comme au commencement de la guerre, de conquérir la Livonie et l'Esthonie pour la Pologne, mais qu'ayant supporté le fardeau de la guerre, les engagemens qu'il avait pris par des traités et des conventions devaient faire place à de nouveaux arrangemeus.

Le 28 octobre, le trar et le roi de Prusse conclurent, à Marienwerder, une alliance défensive; mais, quoiqu'on montrât à Frédéric la perspective de conquérir la Poméranie, il persista dans son système de neutralité et ne voulut pas prendre part à la guerre contre la Suède.

Les traités de Dresde, de Thorn et de Copenhague ayant recréé la grande alliance du Nord, la guerre fut poussée avec vigueur. Frédéric IV l'avait déclarée à la Suède le 9 novembre 1709. Une armée danoise de 18,000 hommes, commandée par Robert comte de Reventlau, débarqua, le 12 novembre, en Scanie, s'empara de Helsingborg, et assiégea Laudscrona et Malmö. La Suède manquait entièrement de troupes, et ce ne fut que par de grands efforts que le comte Maguus Stenbock parvint à réunir 12,000 hommes plus zélés qu'exercés, parmi lesquels il y avait toutefois 8,000 cavaliers auxquels les Danois ne purent en opposer que 5,000. Le comte de Reventlau étant tombé malade, le commandement des Danois fut confié au général George de Ranzau. Stenbock le défit le 10 mars 1710, près de Helsingborg. Les Danois, dans cette affaire, perdirent 4,000 morts, 5,000 prisonniers, 31 canons et tous leurs équipages, et furent obligés de se rembarquer.

Il était à craindre que la guerre qui venait d'éclater Traité de en Scandinavie ne s'étendît sur les provinces alle-laye du 31. mandes de la Suède. D'un autre côté, Charles XII avait envoyé au général Crassau l'ordre d'envahir la Saxe. Auguste II, voulant écarter le danger de ses pays héréditaires qui ne s'étaient pas encore remis des maux qu'ils avaient soufferts pendant le séjour des Suédois en 1706, adressa, de concert avec le tzar. à la diète germanique, une déclaration portant qu'on était disposé, de la part des alliés du Nord, de respecter la neutralité des possessions allemandes du roi de Suède, pourvu que le général Crassau ne quittât pas la Poméranie et que l'Empire se chargeat de la garantie de cet arrangement. L'empereur et les puissances alliées contre la Suède accueillirent avec empressement une proposition qui assurait la tranquillité de l'Allemagne. On projeta, le 28 novembre et le 24 décembre 1709, à la Haye, une convention de neutralité, dont l'admission éprouva des difficultés de la part de la régence suédoise. La menace du tzar d'envahir la Poméranie suédoise engagea l'empereur. la Grande-Bretagne et les États généraux à conclure ,

La neutralité des états suédois et danois en Affemagne et celle du duché de Sleswick et du Juhand scront maintenues; les troupes suédoises en Poméranie n'envahiront pas la Pologne et n'excreeront aucun acte d'hostilité ni hors l'Empire, ni dans l'Empire, y compris le duché et le Jutland; les troupes du roi de

le 51 mars 1710, à la Haye, un traité de contert aux

conditions suivantes :

Danemark en Jutland, dans le duché de Sleswick et dans les possessions en Allemagne, n'exerceront de même aucun acte d'hostilité. Les troupes que le tzar pourra euvoyer au secours du roi de Danemark, ne traverseront pas l'Empire. Les trois puissances contractantes garantissent cette neutralité.

L'Empire germanique accéda à cette garantie par un avis du 2 avril 1710. Le roi Auguste l'accepta par une déclaration du 21 juin, et le trar le 3 juillet. Le roi de Danemark y accéda aussi le 11 juillet, mais y ajouta quelques conditions que la régence de Suède jugea inadmissibles. Cette circonstance engagea les puissances qui avaient conclu la convention du 31 mars à s'associer quelques autres princes intéressés au maintien de la tranquillité de l'Allemagne septentrionale, avec lesquels ils conclurent une nouvelle convention du 4 août 1710.

Second concert de la Haye de 4 soit 1710, reur, la Grande-Bretagne, les États-généraux, le roi

de Prusse, les électeurs de Mayence, Palatin et de Brunswick-Lunebourg, le prince-évêque de Miinster, les ducs de Brunswick-Wolfenbüttel et de Mecklembourg , et le landgrave de Hesse-Cassel. Elles convinerent de former une armée de 15 à 16,000 hommes destinés à donner force au concert du 31 mars. L'empereur promit de fournir pour cet objet 2,000 cavaliers; la Grande-Bretagne, et les États-généraux ensemble, 8,400 fantassins; le roi de Prusse et l'électeur de Brunswick-Lunebourg, chacun 500 cavaliers et 2,100 hommes d'infanterie; l'électeur de Mayence,

500 cavaliers ; l'électeur Palatin, 500 cavaliers et 1,400 Snite de la fantassins; chacun des autres alliés, 700 fantassins.

Le concert de la Haye empêcha le roi de Danemark d'agir du côté de l'Allemagne en 1710, mais il y cut divers combats navals. Le plus sérieux cut lieu le 4 octobre dans la baie de Kiöge, entre l'amiral suédois comte de Wachtmeister et la flotte danoise, dont les équipages avaient été très-affaiblis par des maladies. Les deux flottes souffrirent beaucoup, et les Suédois

furent forcés de se retirer dans un port.

Le roi de Suède protesta contre les conventions que les alliés avaient conclues dans l'intention de sauver ses états. De Bender où il se trouvait, il ordonna à ses ministres à Vienne et à Ratisbonne de déclarer que, loin de voir dans le traité de la Haye une alliance défensive, il l'envisageait comme un moven de favoriser ses ennemis, puisqu'il tendait à le désarmer et à livrer ses états d'Allemagne saus défense à qui voudrait les envahir; qu'en conséquence il regarderait comme ses ennemis tous ceux qui tenteraient de lui interdire l'usage des moyens que Dieu avait mis entre ses mains.

Les alliés du nord se regardèrent comme dispensés, Campuse de par cette déclaration, de l'obligation de respecter la nentralité des états allemands du roi de Suède. Au mois d'août 1711, les Saxons, réunis aux Polonais et aux Russes, passèrent l'Oder près de Lebus, au nombre de 35,000 hommes. Ils occupèrent Anclam et Greiffswalde, et eernèrent Stralsund. Ce fut dans les environs de cette ville que 20,000 Danois se joignirent à cette armée qui alors assiégea aussi Wismar; mais

au commencement de l'année 1712, les deux sièges furent levés, et les Danois se retirèrent dans le Holstein.

Immédiatement après la bataille de Pultava, le prince Tchéréméteff, avec 50,000 Russes, avait envahi la Livonie et assiégé Riga. Le comte Nicolas Stromberg, gouverneur-général de la province, ne rendit la place que le 1<sup>st</sup> juillet 1711, après que les Russes eurent fait une énorme perte d'hommes par les maladies, et que la garnison de Riga eut été réduite à un tiers. Dünamünde fut pris le 18 août, Pernau le 21 du même mois, et Réval le 28 septembre. Pendant ce temps, le trar avaitattaque/Wibourg avec 106 bouches à feu, et l'avait presque entièrement détruit; au hout de deux mois, le 10 juin, Magnus Stirnstrale avait capitulé. Cette campagne valut aux Russes la conquête de toute la Livonie, de l'Ingrie et la Carélie.

Compagne 1712, de toute la Livonie, de l'Ingrie et la Careile. En 1712, les alliés firent de grands efforts pour pousser la guerre contre les possessions suédoises en Allemagne. Le 21 juillet, les Danois passèreut l'Elbe à Blankenses, et assiégèrent Stade. Gette place capitula le 7 septembre. Le roi de Danemark se rendit maître de tout le duché de Brêmen et de celui de Verden. Le tara Pierre assiégea de nouveau Stralsund et Stettin. Une tentative de s'emparer de l'île de Rügen échoua, parce que les Suédois réussirent à y faire passer 9,000 hommes commandés par le général Stenbock ayant avec lui le roi Stanilas. Ce général passa de là à Stralsund ; il sortit de cette ville le 29 octobre, peut-être pour obéir aux ordres de Charles XII de traverser la Pologne et de venir à sa rencontre; mais le défaut de vivres le força d'entrer dans le duché de Mecklembourg; il occupa Rostock le 14 novembre. Les alliés ayant fait mine de vouloir le cerner, il se jeta promptement sur les Danois qui arrivaient par Gadebusch, et remporta aur enx une victoire, le 20 décembre, près de cette ville. Le roi de Danemark commandait en personne, ayant sous ses ordres le général Ranzau; les Saxons étaient commandés par le feldmaréchal de Flemming.

Pendant que ceci se passait dans le nord de l'Allemagne, l'empereur, le roi de Prusse, l'électeur de Brunswick-Lunebourg, le landgrave de Hesse-Cassel et l'évêque de Munster, convinrent de forcer les parties belligérantes à respecter la neutralité de l'Empire. On rédigea un projet de traité aux conditions suivantes. Il sera réuni une armée de 20,000 hommes. On signifiera aux parties belligérantes qu'elles aient à quitter dans trois semaines les frontières de l'Empire, à donner réparation pour le mal qu'elles ont fait, et à promettre qu'elles n'inquièteront pas l'Allemagne pendant toute la durée de la guerre avec la France. Dans le cas où elles s'y refuseraient, on les déclarera ennemies de l'Empire, et on les poursuivra comme telles. Enfin cette déclaration sera faite au roi de Suède d'une manière serme, et au tzar avec tout le ménagement possible. Les places du duché de Mecklembourg seront évacuées; celles des duchés de Brêmen et de Poméranie remises à l'empereur à titre de séquestre. Les revenus, déduction faite des frais de

XXXIV.

séquestre, seront payés au Danemark. Il ne sera pas permis à la Suède d'entretenir en Allemagne plus de troopes que n'en exigent les garnisons des places fortes, ni d'envoyer ses troupes en Pologne; elles devront passer la mer dans un temps à déterminer, sans que les alliés puissent les inquiéter. Si l'une des parties était vaiacue, l'armée de l'Empire se joindra à la partie qui aura succombé. Si un des alliés fait une paix partieulière, on le forcera de quitter le territoire allemand.

Premier congrès de Bruns-

Un congrès fut ouvert au mois de décembre 1712, à Branswick, pour délibérer sur les moyens d'exécuter cet arrangement, qui fut aussi l'objet d'une négociation à la Haye avec les États-généraux; mais on ne put s'accorder ni daus cette ville ni à Brunswick, et le congrès se sépara au mois de février 1713.

Prétend traité de Be der, 1712. On trouve dans le recueil de Du Mont un traité qui doit avoir été signé, le 1" septembre 1712, à Bender, et par lequel le roi de Suède aurait renouvelé son alliance avec la France. Dans cette pièce, Louis XIV promet d'engager la Porte Ottomane à rompre avec le taar. Le roi de Suède gavantit l'engagement du roi Stanislas de oéder à la Porte la ville de Kaminice et la partie de la Podolie qui en dépend, et qu'elle avait possédée avant la paix de Carlowitz; en revanche, on forcera le tzar à restituer à la république Kieff et l'Urkraine. Le roi de France fournira un million de livres pour les adhérens du roi Stanislas en Pologne. En cas que la paix ne soit pas conclue cette anuée, le roi de Suède promet, « après avoir joint et ramassé ces de Suède promet, « après avoir joint et ramassé ces

troupes, et après avoir rétabli ses affaires en Poméranie, d'entrer en Silósie et en Misnie, selon le premier accord réitéré et conclu à Bender, le 17 octobre 1710. » Cet accord n'est connu que par cette citation. En échange Louis XIV s'oblige à payer au roi de Suède 100,000 écus de France par mois, à compter du jour où il entrera avec son armée dans lesdits pays, jusqu'à celui où il en sortira ou que la paix se fera.

Ge traité et rappelé dans Du Mont sans aucunc des formes ordinaires, et il n'est point fait mention des noms des plénipotentiaires qui l'auraient négocié et signé. Il y a tout lieu de croire que c'est un de ces projets que les Hollandais faisaient courir dans tous les cabinets de l'Europe, pour réchauffer les dispositions hestiles de leurs alliés contre Louis XIV, et que cet acte diplomatique est de tout point apocryphe et supposé.

Il suffit de réfléchir sur la situation financière de la France à cette époque, sur le grand intérêt qu'elle avait de ne point embarrasser la négociation de la paix générale, pour se tenir en garde contre l'existence de stipulations qui l'auraient engagée seule et sans alliés, non-seulement à soutenir la Suède contre les puissances du Nord, mais aussi à tenter de rétablir le roi Stanialas sur un trobe occupé par Auguste, appuyé de l'alliance autrichienne et de celle du tzar. C'eût été éloigner indéfiniment la conclusion de la paix, et exposer la France à des efforts qui étaient hors de proportion avec ses moyens. Saint-Simon,

Voltaire, Duclos et les autres historiens des dernières années de Louis XIV, reconnaissent tous que la guerre de la succession d'Espagne avait mis les finances de ce monarque dans le plus grand état de délabrement : or, comment supposer qu'il allât s'engager à payer une somme d'un million aux adhérens du roi Stanislas, et à la Suède un subside de 100,000 écus par mois qui pouvait s'élever à une somme de plusieurs millions pour peu que la guerre durât, et cela indépendamment des sommes nécessaires pour amener les ministres de la Porte à reprendre un système hostile vis-à-vis du tzar? La paix entre le tzar et la Porte s'était faite, comme il a été dit, sous la médiation de l'Angleterre et de la Hollande, le 5 avril 1712; Louis XIV éprouvait infiniment de peines à l'obtenir pour lui de ses ennemis, et notamment des Hollandais et des Autrichiens, et l'on sait qu'il n'y réussit, après deux ans de négociations, qu'en détachant en quelque sorte la reine Anne de cette formidable confédération. La suspension d'armes qui précéda la paix avec l'Angleterre est du 19 août 1712. Peut-on croire qu'un ministre aussi habile et aussi prudent que le marquis de Torcy eût fait marcher de front, avec une négociation importante, d'un intérêt capital pour la France, comme celle de la paix avec l'Angleterre, la négociation de stipulations d'un objet vague et d'un résultat encore plus incertain avec deux rois dont l'un n'était que titulaire, et dont l'autre, prisonnier à 400 lieues de ses états, avait perdu la majeure partie de ses anciennes provinces

germaniques, ainsi que ses conquêtes, et précipité son royaume dans un abîme de maux!

Si la France eût été dans le cas de donner à la Suède un subside aussi considérable que celui dont il est question dans le prétendu traité du 1er septembre 1712, n'est-il pas présumable qu'elle eût continué, après la victoire du maréchal de Stenbock à Gadebusch de lui fournir les secours qui avaient contribué à ce succès des armes suédoises? En effet, la conservation de l'armée de Stenbock, et, par suite de sa conservation, le maintien du roi de Suède en Poméranie, et son rétablissement dans ses autres provinces du nord de l'Allemagne, devaient importer beaucoup à la politique de Louis XIV; et le sacrifice de si grands intérêts ne peut s'expliquer que par la situation difficile des propres affaires de ce prince. Nous verrons qu'après la bataille de Gadebusch , le maréchal de Stenbock , au lieu de battre les Russes et de passer en Pologne, entra en Mecklembourg, et s'enfonça dans le Holstein à la poursuite des Danois, des Saxons et des Russes; mais il ne resta à l'armée suédoise d'autre retraite que vers Tönningen; elle s'y retira : l'ennemi évita une action générale et se contenta d'enfermer les Suédois de tous côtés, en sorte qu'ils furent en proie à la plus horrible famine. C'était bien alors qu'un secours en vivres ou en argent de la part de la France ou de toute autrepart, eût eu les résultats les plus avantageux pour la Suède; quelques frégates auraient suffi pour protéger l'entrée d'un convoi et tenir libre l'embouchure de la rivière d'Eyder, seul point où l'armée de Stenboek pût recevoir quelque assistance soit de la Sudde, soit des étrangers. L'armée ne fut secourue ni par la régence de Suéde, ni par aucune puissance: elle fut obligée de capituler le 16 mai 1715; cette capitulation, connue sous le nom de traité d'Oldenswort, fut suivie bientôt après de la perte de Stettin qui entraîna celle de la majeure partie de la Poméranie suédoise.

Il est très-probable qu'il n'y ent point de traité ni de convention entre Louis XIV et Charles XII, pendant la captivité dece dernier à Bender; que Louis XIV et borna à un secours en argent pour l'armée de Stenbock, avant la bataille de Gadebusch, et à quelques démarches qu'il fit faire par le comte Désalleurs, son ambassadeur auprès de la Porte-Ottomane, soit pour adoucir la situation personnelle du roi de Suède, soit pour faciliter son retour dans ses états, soit peut-être aussi pour diviser les ennemis de ce prince et leur susciter des embarres dans leurs négociations avec la Porte; ce qui toutefois ne dut avoir lieu qu'avec les ménagemens et la réserve que commandaient à la France des difficultés de plus d'un genre à la fin d'une guerre malheureuse.

Louis XIV ne devait pas ignorer que la régence, et en général tous les ordres de Suède, n'étaient pas favorables au projet de rétablissement du roi Stanislas sur le trône de Pologne, idée favorite de Charles XII, à laquelle il subordonnait en quelque sorte les intérêts de sa couronne. « Tant qu'on voudra, disait à cette époque un paysan d'Uplande, membre de la

diète, soutenir deux affaires aussi difficiles que sont celles de défendre le royaume et de rétablir le roi Stanislas dans le sien, je crois que, quand on pourrait convertir en argent tout ce qui est en Suède, il ne suffirait pas pour l'exécution de ce double dessein.» Louis XIV ne devait pas ignorer non plus que les Turcs partagement cet éloignement pour une entreprise que les Hollandais et les Anglais avaient grand soin de présenter au divan comme devant attirer une nouvelle guerre avec le tzar et l'empereur. Instruit de ces dispositions, et ne voulant pas augmenter les difficultés qui retardaient la paix avec Charles VI, le roi de France appréciait sans doute la convenance et même la nécessité des ménagemens envers le roi Auguste, allié de l'empereur, et nous croyons trouver la preuve de ces ménagemens et de nos conjectures dans les motifs qui, plus tard, firent conclure le traité de Rydzina,

Enfin une dernière circonstance qui ne permet pas decroire à l'existence du traité de Bender, c'est qu'il n'en est pas question dans les instructions secrètes que le maréchal d'Huxelles, président du conseil des affaires étrangères sous le duc d'Orléans, régent, donns au maréchal Tessé lorsqu'il traita, en mai 1717, d'une alliance avec Pierre I\*, quoique dans ces instructions tous les engagemens de la France avec les puissances du Nord, et principalement avec la Suède, soient rappelés ).

<sup>!</sup> Voy. ces instructions dans les Mémoires du maréchat de Tessé, vol. 11, p. 321.

Campagne 1713 en Alle magne. Après cette digression, revenons à la campagne de 1715. Stenbock avait passé la Trave et était entré dans le duché de Holstein, Il ternit sa réputation en incendiant, le 9 janvier 1715, la ville d'Altona qui fut entièrement réduite en cendres. Stenbock partage l'infamie de cette barbarie inutile avec le comte de Welling, gouverneur de Brêmen, avec lequel elle avait été concertée. Dès-lors la fortune lui tourna le dos.

Averti de la marche de Stenbock, le tzar Pierre avait précipitamment quitté Carlsbad où il prenait les eaux, et était allé se mettre à la tête de ses troupes en Mecklembourg, dans l'intention de se réunir aux Danois avant que Stenbock pût les attaquer. Mais les Saxons qui ne voulaient pas partager avec les Russes l'honneur de la victoire qu'ils se flattaient de remporter , se décidèrent à ne pas attendre l'arrivée du tzar qui n'était plus qu'à une journée de marche, lorsque la bataille de Gadebusch fut livrée. Stenbock s'étant ensuite retiré par Itzehő au - delà de l'Eider jusqu'à Husum, pour se procurer des vivres, le tzar se joignit aux Danois et aux Saxons, et marcha par Hambourg et Wandsbeck à Rendsbourg. L'armée combinée se montait à 50,000 hommes, et la situation de Stenbock commença à devenir critique. L'administrateur de Holstein-Gottorp lui ouvrit Tönningen le 24 février, sans pour cela pouvoir le sauver ; car étroitement resserré dans cette place, il fut obligé, par la famine, à signer, le 16 mai 1715, à Oldenswort, une capitulation par laquelle il se rendit prisonnier de guerre avec 11,000 hommes qui lui restaient.

Il fut convenu qu'après que les troupes suédoises Capitalation auraient été échangées ou rachetées, elles ne pour-du 16 mai 1713. raient être transportées qu'en Suède, et à leurs dépens; elles devaient même se procurer les vivres et les batimens nécessaires pour le transport, et le roi de Danemark devait donner des passe ports à ces bâtimens. Les chevaux, les armes et les drapeaux restèrent aux vainqueurs. Le roi promit que de toute l'année il ne bombarderait pas Tönningen. Il fut permis aux Suédois de détruire, à leur sortie, les tranchées et les batteries faites par les Danois devant la place. Le roi de Danemark trouva moyen d'éluder, sous différens prétextes, le départ des troupes suédoises 1. Ainsi la Suède, n'ayant pas de troupes pour protéger ses provinces allemandes, fut obligée de les abandonner à la merci de l'ennemi.

Le duc de Holstein-Gottorp fut enveloppé dans la Premier traité disgrâce de la Suède, et entièrement dépouillé de ses tre de Stet états, à l'exception de la seule place de Tönningen. juin 1713 L'administrateur, qui était évêque de Lubeck, le baron de Görtz, son principal ministre, et le comte de Welling, concurent alors le projet de sauver quelques débris des possessions suédoises en Allemagne; en sc jetant entre les bras du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume Ier, qui venait de monter au trône. Dans l'embarras où ils se trouvaient, manquant de troupes

pour défendre la Poméranie où les troupes saxonnes Le comte de Stenbock fut transféré à Copenhague, Accusé d'une correspondance illicite, il fut enferiné, en 1714, dans une forteresse, où il mourat le 23 février 1717.

et russes se préparaient d'entrer, ils eurent recours. dit-on, à ce remède extrême, par la haine qu'ils portaient aux Russes : elle les aveuglait si fort sur les intérêts de leur maître, qu'ils auraient plutôt vu passer la Poméranie sous la domination prussienne, qu'un seul village sous le pouvoir du tzar 1. Charles XII y consentit, et l'administrateur envoya à Berlin son ministre, M. de Bassewitz, pour proposer un arrangement à ce sujet. Frédéric-Guillaume Ier entra volontiers dans les vues de ce négociateur : elles lui paraissaient de nature à maintenir la paix dans cette province voisine de ses états. On s'accorda, le 10 juin, à Hambourg, sur une convention entre le duc de Holstein et le comte de Welling, qui autorisa le premier à faire occuper, conjointement avec une puissance neutre qu'on ne nomma pas, les places de Wismar et de Stettin, jusqu'au moment où le roi de Suède aurait terminé la guerre, ou rétabli son armée en Allemagne.

Second traite pour le séques tre de Stettin et de Wismer du 3 juillet 1713.

Immédiatement après, le 22 jaint 1715, le comto Alexandre de Dohrage, au nom de la Prusse, et le ministre ducal de Prints, siguêrent la convention de Berlin, par laquelle il est statué que les places de Wismar et Stettin seront occupées chacuae par deux hataillons de troupes prussiennes et par antant de troupes du Holstein; mais comme le duc, est-il dit, n'a pas de troupes disponibles, il restera dans chaque place deux bataillons suédois qui prêteront serment au duc, et seront échangés dans deux mois par autant de ba-

Oliveres de Frénéric II publ. de son vivant, 40m. 1, p. 225.

taillons holsteinois. Les autres troupes suédoises se trouvant dans les deux places, en sortiront, et le roi de Prusse promet de leur assurer leur retraite à Stralsund et dans l'île de Rügen. Les deux places doivent rester entre les mains de la Prusse et du due pendant toute la durée de la guerre. Les deux parties grantiront Stralsund et Rügen contre toute attaque ennemie. Le roi promet encore d'employer, de concert avec la Grande-Bretagne, les États-généraux et félecteur de Brunswick-Lunebourg, ses bons offices pour faire lever le siège de Tönningen, et faire restituer le duc dans la possession de ses états.

Par des articles secrets, l'administrateur promit d'engager le roi de Suède à céder au roi de Prusse Stettin et son district, et le roi de soutenir de toutes ses forces les droits du duc de Holstein au trône de Suède, en cas que Charles XII mourrait sans poétérité, et dans ce cas, ce prince, outre la cession de Stettin, se désisterait des prétentions de la conronne de Suède sur la Poméranie et la Nouvelle-Marche 1.

Cet arrangement resta sans exécution, parce que le comte Jean-Auguste de Meyerfield, gouverneur de Stettin, ayant refusé de laisser entrer des troupes prussiennes dans cette place, sans un ordre exprès de Charles XII, Frédéric-Guillaume I\*\* se désista sur-le-champ de la convention de Berlin, disant qu'il ne s'occuperait plus que de la súreté de ses propres états,

Les articles secrets ne sont connus que par les papiers de BAS-SEWITZ, publiés par BÜSCHING dans son Magazin, vol. IX, p. 289. et prendrait en conséquence les arrangemens nécessaires avec les alliés : il avertit qu'il se regarderait comme innocent de tous les torts qui pourraient en résulter pour les intérêts de la Suède.

Gürtz conclut, le 20 août, un traité secret avec le feld-maréchal saxon Flemming, portant que, puisque l'électeur refusait de prendre part aux mesures tendantes à forcer Meyerfeld à se prêter au projet concerté, on transférait à la Saxe tous les avantages que le traité du 5 juillet avait promis à la Prusse, à condition que la première pousserait la campagne avec vigueur, pour réduire toutes les places fortes de la Poméranie, nommément Stralsund, et qu'elle ferait amener de Dresde son artillerie de siège. Pour la soulager, l'administrateur devait lui payer 200,000 écus, remboursables par la Suède.

Troisième o vention pour séquestre du actobre 1713. Cet arrangement entrait dans un plan qui avait été convenu, le 37 juin 1713, à Wandsbeck, savoir que chacun des alliés, la Russie, le Danemark et le roi de Pologne; laisserait une partie de ses troupes sous le commandement de Flemming, pour s'emparer de l'île de Rügen, et assiéger Stralsund. Stettin fut alors investi par 24,000 Russes, commandés par le général Bauer et les princes Repain et Dolgorouki. Après une vigoureuse défense, le général Meyerfeld capitula, le 13 septembre 1713, en acceptant les conditions qui avaient été arrêtées entre le roi de Prusse et l'administrateur de Holstein. Le roi de Pologne, qui craignait que la clé de l'Oder ne fût entre les mains des Russes, avait acheté le consentement du prince Men-

tchikoff, général en chef de l'armée de Pierre, à cet arrangement. Il porta ce général à signer, le 6 octobre 1713, à Schwedt, d'accord avec le roi de Pologne, une convention avec le roi de Prusse aux conditions suivantes:

Les alliés du Nord déclarent qu'ils se sont trouvés dans la nécessité de se rendre maîtres de toutes les provinces suédoises en Allemagne, et qu'ils ont commencé par l'île de Rügen et la ville de Stettin. Art. 1.

Le trar ne prétendant pas s'attribuer quelque partie de ces provinces, il remet Stettin avec son artillerie au roi de Prusse. Art. 2.

Le roi de Prusse se charge du séquestre de cette place, qu'il ne restituera à la Suède qu'à la paix future. Art. 3.

La même chose aura lieu à l'égard de Stralsund et de Wismar, soit que ces deux places se rendent volontairement, soit qu'elles soient prises par les armes des alliés du Nord. Art. 4.

Lorsque toutes les places fortes de la Suède en Allemagne se trouveront ainsi entre les mains du roi de Prusse, les alliés retireront leurs troupes de la Pomérranie antérieure, et ne les y feront plus entrer pendant toute la durée de la guerre. Art. 5.

Le roi de Prusse ne permettra pas que les troupes suédoises entreprennent, de la Poméranie antérieure, quelques hostilités contre la Pologne, la Saxe, et les duchés de Sleswick et de Holstein. Art. 6.

Le roi de Prusse observera dans la guerre du Nord la plus exacte neutralité. Art. 7. Dans le cas.où le roi de Suède, désapprouvant cet accord, en prît occasion pour exercer ou faire exercer des hostilités contre le roi de Prusse, les alliés prêteront à celui-ci aide et assistance. Art. 8.

Pour que ce traité ne porte ombrage à qui que ce soit, les parties contractantes feront connaître leurs intentions à l'empereur et à l'Empire, à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-généraux. Art. 9.

Par deux articles séparés, il est statué, 1°. que le roi de Prusse n'occupera pas seulement la ville de Stettin, mais qu'il occupera aussi tout le district situé entre l'Oder et la Peene, y compris les villes de Demmin, Anclam et Wolgast, sous la condition expresse que l'engagement de ne pas remettre Stettin à la Suède, avant la paix, s'étendra sur tout ce district; 2°. que le roi de Prusse remboursera au tzar et au roi de Pologne la moitié des frais employés au siège de Stettin, savoir la somme de 40,000 rixdalers; le trar s'erigage à procurer au roi de Prusse, à la paix, un entier dédommagement de cette «vance par lui faite.

Par une convention particulière, l'administrateur de Holstein-Gottorp s'engagea, non-seulement à rembourser au roi de Prusse les 400,000 rixdalers dont celui-ci venait de se charger, mais aussi de payer en sus 200,000 rixdalers au roi de Pologne.

Le lendemain de la convention de Schwedt, le 7 octobre 1713, les troupes prussiennes prirent possession de Stettin.

Charles XII et le roi de Danemark, le roi de Po-

logne et l'empereur étaient également mécontens de ce séquestre : le roi de Suède, parce qu'il voyait bien qu'il perdrait la Poméranie, ou qu'il aurait le roi de Prusse pour ennemi ; le roi de Danemark et le roi de Pologne s'étaient proposés, à la vérité, de dépouiller Charles XII de ses provinces; pleins de cet unique objet de leur vengeance, ils n'avaient point réglé le partage de leur conquête, et ils voyaient avec envie que le séquestre mît le roi de Prusse en possession de la Poméranie, moyennant quoi il retirerait tout le fruit de la guerre, sans en avoir partagé avec eux les hasards. L'empereur, soutenant une guerre malheureuse coutre la France, voyait avec chagrin que Frédéric-Guillaume fit des acquisitions, quand de son côté il n'essuyait que des pertes. Le roi de Suède écrivit au roi de Prussé, le 20 mai 1714, de Démotika, qu'il protestait contre la conduite de Welling, qu'il ne rembourserait jamais les 400,000 rixdalers payés à ses ennemis, et qu'il ne souscrirait de sa vie au séquestre.

Ainsi le mécontentement était général; le roi de La dos de Prusse cependant était en possession d'un pays qu'il torpe convoitait; aucun de ses voisins n'osa l'y troubler.

Tous les traités dont nous venons de parler restèrent sans effet, parce que le tzar refusa de ratifier la convention de Schwedt, et surtout l'art. 8. Les Danois continuèrent en conséquence le blocus de Tönningen, dont le commandant, nommé Wolf, capitula, le 7 février 1714, avec sa garnison, réduite, per la faim et la fatigue, à 700 hommes. Les Danois s'obligèrent à

conserver les fortifications dans l'état où ils les avaient trouvées; ils ne manquérent pas ensuite de prétexte pour ne pas observer cette condition. On se saisit aussi, à l'Gomingen, des papiers qui prouvaient l'intelligence du duc de Holstein-Gottorp avec les Suédois. Frédéric IV s'en servit pour prononcer la réunion à la couronne de Danemank de la partie du duché de Sleswick qui formait le patrimoine de ce prince : la maison de Gottorp ne rentra même qu'au commencement de l'année 1721 dans la possession de sa partie du duché de Holstein.

Second con grès de Bruns wick

Au mois de novembre 1713, l'empereur proposa de nouveau la tenue d'un congrès à Brunswick , pour aviser, sous sa médiation, aux moyens de rétablir la tranquillité en Allemagne. Toutes les parties intéressées acceptèrent la médiation impériale; le seul roi de Suède la déclina, sous prétexte que la France, comme garante de la paix de Westphalie et de celle d'Oliva, lui ayant offert précédemment sa médiation, il ne pouvait accepter celle de l'empereur sans le concours du roi de France; accord qui devenait impossible, à cause de la guerre que ces deux monarques se faisaient alors. Néanmoins le congrès eut lieu à Brunswick; mais, comme les intérêts des puissances s'embrouillèrent davantage de jour en jour, et qu'il n'y parut pas de ministre suédois, cette assemblée n'eut pas plus de résultat que celle qui s'était tenue en 1712; et les députés qui y avaient pris part se séparèrent dès le mois de mars 1714.

Le roi de Prusse ne cessait de réclamer la restitu-

tion des frais qu'il avait employés pour soustraire Stettin au pouvoir des ennemis de Charles XII. Après la protestation de ce dernier, Frédéric-Guillaume augmenta de 1,500 hommes la garnison qu'il avait à Stettin, pour pouvoir imposer non-seulement à la bourgeoisie, mais aussi aux troupes holsteinoises qui s'y trouvaient.

Pendant que toutes ces négociations occupaient les cabinets, le tzar Pierre avait travaillé sans relâche à Finlande, expulser les Suédois de la Finlande. Au mois de juillet 1713, son amiral Apraxin assiégea Helsingfors. Le général suédois Lubecker brûla cette ville et se retira dans l'intérieur du pays, en abandonnant Åbo aux Russes. Son successeur, Armfeld, fut battu, le 4 mars 1714, près de Grand-Kyru, dans l'Ostrobothnie, par le prince Mikhaïl Mikhaïlowitsch Galitzin. Le 27 juillet, la flotte russe, commandée par l'amiral Apraxin, et à laquelle le tzar lui-même se trouvait, défit l'escadre suédoise de l'amiral Wattrang, auprès de Hangö, sur les côtes de la Finlande, pendant que le colonel Chouwaloff prit, le 29 juillet, Nyslot en Savolaxie. Toute la Finlande fut alors évacuée par les Snédois, à l'exception de Cajaneborg; et le tzar en personne s'étant emparé des îles Åland, la flotte suédoise se retira sur Stockholm pour protéger cette ville, où la consternatiou était au comble.

Pendant que la Suède fut accablée de tant de malheurs, le parti aristocratique, que Charles XI avait parti republi terrassé, releva la tête. L'opiniâtreté d'un monarque sacrifiant le bien de ses sujets à une idée, et stoccu-

pant du projet chimérique de sauver la Suède par une diversion sur le Danube et la mer Noire, pendant que sur la Baltique elle perdait toutes ces belles provinces que Gustave - Adolphe et Charles X avaient conquises, fournissait matière à déclamer contre le despotisme et à comparer le gouvernement illimité d'un seul individu entêté avec les avantages d'un gouvernement qui est obligé de consulter l'opinion des hommes les plus sages de la nation. Il n'était pas facile cependant de déraciner dans le cœur des sujets l'amour de leur prince, ni de les convaincre qu'ils seraient à l'abri des maux qu'ils souffraient, si le gouvernement se trouvait entre les mains de la noblesse. Comme il n'y a pas de moyen plus facile de renverser une monarchie établie, qu'un changement de dynastie on une altération dans l'ordre de la succession au trône, la noblesse factieuse jeta les yeux sur Ulrique-Éléonore, sœur du roi; elle se flattait qu'en faisant passer la couronne sur cette princesse, au préjudice du duc de Holstein , auquel Charles XII , son oncle . paraissait la destiner, il serait facile d'en obtenir des concessions favorables aux libertés nationales; car c'est ainsi sans doute qu'on nommait les prérogatives de la noblesse qu'on se proposait de mettre à la place des principes de la monarchie. Le sénat ou, comme depuis la souveraineté il s'entendait nommer, le conseil du roi, invita la princesse à prendre part au gouvernement, et osa, sans l'ordre du roi, convoquer la diète.

Cette assemblée fut très-orageuse; on se plaignit

de la longue absence du roi, de la faiblesse du gouvernement intérimistique; on demandait à grands cris la paix; on intrigua pour faire confier la régence à un comité, à la tête duquel la princesse serait placée. L'ordre des paysans, sur qui le poids des malheurs publics retombait de la manière la plus sensible. et qui ne soupçonnait pas les vues intéressées de la noblesse, s'accorda avec elle. La résistance du parti royaliste, à la tête duquel se trouvait l'archevêque, et la pusillanimité d'Ulrique-Éléonore firent ajourner le plan des factieux. A peine Charles XII, dans son exil, fut-il informé de la convocation de la diète, qu'il cassa cette assemblée; elle se sépara avant d'avoir pris une résolution. Le roi permit à sa sœur d'assister au conseil; mais comme il n'adressa ses ordres qu'à ce corps même, Ulrique-Éléonore fut privée de toute influence sur les délibérations.

Cependant ces événemes prouvèrent au parti royaliste que la cause de Charles XII serait perdue, s'il ne se décidait pas à revenir promptement dans ses états. On lui envoya un homme de bien, pénétré de l'importance de sa mission, et d'un caractère franc et résolu, qui ne craignait pas de dire au monarque des vérités désagréables, ayant en même temps une tournure d'esprit qui plaisait au roi, mélange de bonhomie et de naiveté un peu triviale, avec un grand foad de raison. C'était le comte de Lieven. Ses représentations, appuyées par la correspondance du baron de Görtz, ministre de Holstein, qui manifestait la crainte de voir nommer un administrateur du

royaume, firent leur effet. D'ailleurs elles arrivèrent dans un moment où le roi n'avait plus d'espoir du côté de la Porte. Il résolut de partir.

On ne fit aucune difficulté à Charles XII de quitter la Turquie; mais ce prince bizarre ne voulut pas partir sans avoir étalé encore une fois la pompe d'un grand roi. Désalleurs, ambassadeur de France, lui prêta 40,000 écus; Grothuseu emprunta de différens cotés à des intérêts énormes; ou amassa ainsi de quoi jouer la comédie d'une brillante ambassade. Grothusen reçut à Constantinople tous les honneurs que la Porte fait aux ambassadeurs extraordinaires; mais quand il demanda un emprunt d'un million, on lui répondit que le sultan savait donner quand il voulait, mais qu'il était au-dessous de sa dignité de prêter.

Charles XII revient de la Turquie. Charles XII se mit en route le 1er octobre 1714; Achmet III lui avait envoyé une riche tente, un sabre garni de diamans et huit chevaux arabes, magnifiquement harnachés, avec leur généalogie. Il le fit escorter par trois cents hommes, et accompaguer de provisions suffisantes. Stanislas Lescinski prit une autre route pour se rendre dans le duché de Deux-Ponts, où Charles XII lui avait assigné sa demeure.

L'empereur romain avait donné ordre sur toute la route d'Hongrie que le roi de Suède devait traverser, de le recevoir avec la maguificence due à son rang; mais, arrivé à Targowitz, Charles congédia son monde, lui donna rendez-vous sur la côte de la mer Baltique, en Poméranie, et partit avec un seul homme, sous le nom d'un officier allemand. Il fit la route à cheval, traversa la Valachie, la Transilvanie, la Hongrie et l'Autriche, passa par Vienne, Ratisbonne, Nuremberg, Bamberg, Würtzbourg, Hanau, Cassel, Brunswick et Güstrow, et, après seize jours de course, pendant lesquels il ne s'était pas couché, arriva à la porte de Stralsund, le 22 novembre 1714, à une heure du matin.

La première démarche de Charles XII fut de de- Le roi de mander au roi de Prusse la restitution de Stettin et des dans la lique du autres places de la Poméranie. Frédéric-Guillaume, qui ne trouvait pas son compte à cette restitution, offrit au roi de Suède une avance de quelques millions de rixdalers, s'il voulait consentir que Stettin restât, à titre de dépôt, entre ses mains, jusqu'à la conclusion de la paix. Charles XII refusa cette proposition; mais il en fit faire d'autres à Berlin par le landgrave de Hesse-Cassel, dont le fils aîné venait d'épouser la princesse Ulrique-Éléonore. Le landgrave offrit de payer au roi de Prusse ses avances en certains termes, à condition que la ville de Stettin fût sur-le-champ occupée par des troupes hessoises. Frédéric-Guillaume soutint qu'un tel arrangement n'offrirait pas aux alliés du Nord la garantie qui avait été leur but en remettant cette place entre ses mains. Il fit en même temps fortifier l'île de Wollin et augmenter la garnison de Stettin. Charles XII, qui détestait la longueur des négociations, fit secrétement aborder 3,000 Suédois qui s'emparèrent, le 22 avril 1715, de l'île d'Usedom, où il n'y avait qu'un petit nombre de troupes prussiennes. Cette action fut le signal de la guerre. Frédéric-Guillaume I<sup>er</sup> fit désarmer, le 27, les troupes holsteinoises qui se trouvaient à Stettin et Wollin, conformément à la convention de Schwedt. En même temps 20,000 Prussiens se mirent en marche pour joindre les Danois et les Saxons, et formèrent le siège de Stralsund.

Alliance de Versailles du S

La France, voulant redonner quelque considération à la Suède épuisée, et lui procurer les moyens et le temps de disposer ses ennemis à la paix, se décida à renouveler avec elle les anciens engagemens qui avaient long-temps subsisté entre les deux couronnes: en conséquence, elle conclut à Versailles, le 3 avril 1715, un traité d'alliance défensive avec Charles XII. Ce traité stipule : 1°. garantie de tous les états de part et d'autre, et spécialement de ceux que l'une et l'autre couronne avaient acquis depuis la paix de Westphalie; 2º. garantie des traités de Westphalie, de Nimègue, de Ryswick, de Bade et de tous ceux du Nord, dans lesquels le roi de France était intervenu ; 3º. promesse de la part de la France, d'employer ses bons offices pour faire rendre au roi de Suède, les places et les pays dont il avait été dépouillé en Allemagne, et de lui donner à cet effet des secours ; 4°, promesse de la part de la France, d'un subside de 150,000 rixdalers par trimestre, pendant la durée de la guerre, et de la moitié seulement, si la paix était conclue avant l'expiration du traité; 5°. engagement. de la part du roi de Suède, de secourir la France, si elle était attaquée, par le moyen d'une diversion ou par un corps auxiliaire de 5,000 hommes d'infanterie ct de 2,700 chevaux ou de huit vaisseaux de guerre armés. L'alliance fut limitée à trois ans 1.

Le 15 juin 1715, les troupes des alliés se réunirent sugar a pine devant Stralsund. Les rois de Danemark et de Prusse; de discussion de trouvaient en personne à la tête de l'armée combinée. Sous eux, les Danois étaient commandés par le duc de Wirtemberg et le général Scholten; les Prussiens, par le prince Léopold d'Ahnlalt-Dessau; les Saxons, par le comte de Wackerbart, et, sous lui, par le lieutenant-général de Seckendorff. Stralsund était protégée par une flotte suédoise qui pouvait la ravitailler de vivres, de munitions et de troupes. Un bon retranchement la couvrait du seul côté où elle fût accessible, et Charles XII campait dans ce retranchement à la tête de 12,000 Suédois.

Avant de pouvoir former en règle le siège de cette ville, les alliés eurent hien des difficultés à vaincre. Ils firent attaquer l'escadre suédoise par celle du Damemark qui, après un combat fort vif, l'obligea à s'éloigner des côtes de la Poméranie. Les alliés s'emparèrent aussi, le 10 août, de Wolgast et de l'île d'Usedom, et emportèrent, le 21, l'épé à la main, le fort de Peenemiinde. Le 19 octobre, les tranchées furent ouvertes. Dans la nuit du 4 novembre, le roi de Suède fut forcé par Seckendorff dans ses retranchemens devant Stralsund, et obligé de se retirer dans la ville. Pour pousser le siège avec vigueur, il fallait en-

Voy. FLASSAN, Hist. de la diplom. franç., T. IV, p. 387. Mémoires du maréchal d'Huxelles, ministre des affaires étrangères, dans les Mémoires de TESSÉ, vol. 11, p. 324.

core que les alliés fussent maîtres des îles de Rügen et de Ruden. La première fut attaquée le 15 novembre et défendue par le roi en personne : après avoir perdu 5,000 hommes, il fut obligé de rentrer à Stralsund avec le reste de la garnison. La reddition de Ruden fut une suite de cette affaire.

Stralsund fut alors vivement battue, et les alliés s'emparèrent d'un ouvrage après l'autre. Charles XII voyait approcher le moment où il faudrait s'ensevelir sous les ruines de la ville ou l'abandonner à ses ennemis. Cette disgrace lui paraissait si grande, qu'elle dompta son opiniâtreté. Ce prince malheureux descendit jusqu'à faire des propositions de paix. Il offrit par le comte de Croissy, frère du marquis de Torcy, et ministre de Louis XIV auprès de sa personne1 de reconnaître le roi de Pologne, de donner satisfaction au Danemark, et de consentir à ce que Stettin restât, à titre de dépôt, entre les mains du roi de Prusse, pourvu qu'on n'exigeât pas qu'il livrât Stralsund. Les alliés rejetèrent ces offres et allèrent à l'assaut. Comme on pensait que , fidèle à son caractère , Charles XII ne quitterait pas la ville dans ce danger extrême, les deux rois signèrent dans leur camp devant Stralsund, un traité dans lequel ils convinrent

D'après M. de FLASSAN (l. c.), la négociation de M. de Croissy et la prise de Stralauda struzient été antérieures au traité de Veressilles de 18 avril 1745 ; nous devous à cet écrivain la éconsissance de ce-traité; mais il est évident qu'il a confondu les dates, Stralsund s'édant rendu en décembre 1745, el non en 1744, comme il le le dil.

des points suivans : On donnera aux troupes les ordres les plus précis de ménager la personne du roi, de le préserver, s'il est possible, de tout accident funeste, et, s'il tombait entre leurs mains, de le traiter avec le respect dû à son rang. On prendra par terre et par mer des précautions suffisantes pour empêcher qu'il ne puisse échapper. S'il demandait le passage à l'un ou à l'autre roi, il ne lui sera accordé que du consentement commun. Si Stralsund tombe par capitulation, celle-ci ne renfermera aucun article concernant le roi de Suède qui n'ait été convenu par les deux rois à leur avantage égal : si par une telle capitulation le roi se rend prisonnier de guerre, le sort décidera qui des deux rois sera chargé de sa garde. Si, voulant se sauver par mer, il tombe entre les mains des Danois. le roi de Danemark le gardera jusqu'à la paix. Si, sans capitulation préalable, il est pris par des troupes de terre, il restera dans la garde de celui des deux rois à qui appartiennent ces troupes. Celui qui en aura la garde, ne pourra le relâcher qu'avec le consentement de l'autre, et s'il offre pour sa rançon une somme d'argent, et qu'on convienne de l'accepter, elle sera également partagée entre les deux monarques. Pour que le secret de ce traité fût mieux observé, les souverains le signèrent eux-mêmes 1.

Charles XII montra dans cette circonstance moins d'opiniâtreté qu'on n'avait cru : il résolut de se sauver, et il trompa l'espoir de ses ennemis par le bon-

' Ge traité n'a d'autre date que celle-ci : « Faif au camp devant Stralsund.» Voy. Neue Berl. Monathschr., vol. 1X, p. 411. heur avec lequel il exécuta cette résolution. Il s'embarqua, le 21 décembre, sur une petite nacelle dans laquelle, à la faveur de la nuit, il traversa les glaces qui couvraient la mer, et gagna un de ses vaisseaux qui le transporta à Trelleborg, sur la côte de la Scanie. Ainsi ce prince infortuné, après avoir rempli tout le Nord du bruit de ses armes, rentra en fugitif dans son royaume, d'où il était sorti quinze ans auparavant à la tête d'une armée florissante; il n'y rapporta que son courage qu'aucune adversité n'avait pu ébranler.

Immédiatement après le départ du roi de Stralsund, le général Charles-Custave comte de Ducker, auquel il en avait laissé le commandement, signa une capitulation le 25 décembre 1715. La garnison fut prisonnière de guerre, excepté 1,000 Suédois auxquels on permit de retourner dans leur patrie. Les vainqueurs se partagèrent les dépouilles suédoises. Le roi de Prusse conserva Stettin avec la partie de la Poméranie suédoise qui est située entre l'Oder et la Peene; Stralsund, l'île de Rügen, et tout ce qui est au-delà de la Peene furent abandonnés au roi de Danemark qui s'y fit prêter honimage.

Le Hanovre ccède à l'aliance du Nord.

Pendant que les principales forces des alliés assiégeaient Stralsund, les Danois formèrent le blocus de Wismar. L'électeur d'Hanovre, roi d'Angleterre, prit part à ce siége. Il avait conclu, le 17 mai 1715, un premier traîté avec le roi de Danemark, auquel il avait promis la garantie du Sleswick, des subsides et quelques régimens pour lui aider à prendre Wismar; il avait promis en même temps de déclarer la guerre à la Suède. Une seconde convention entre ces princes fut signée le 26 juin. Par ce traité, le roi de Danemark cède à l'électeur, pour une somme de six toanes d'or : et le paiement de 277,000 rixdalers de contributions arriérées, les duchés de Brêmen et de Verden, dont il avait fait la conquête en 1712 2. L'électeur déclara alors la guerre à la Suède, en prétextant ses obligations comme directeur du cercle de Basse-Saxe, qui lui impossient le devoir d'y maintenir la tranquillité. La ville de Wismar se soutint jusqu'au 19 avril 1716. Avec elle les Suédois perdirent leur dernière possession en Allemagne.

L'alliance dirigée contre la Suède fut resserrée par Alli trois traités que le tzar conclut avec les rois de Dane- par le trac, mark, d'Angleterre et de Prusse. Par le premier qui fut signe, le 6 septembre, au camp devant Stralsund, par le prince Wasili Dolgorouki et les ministres du roi de Danemark , le tzar promit à celui-ci quinze bataillons d'infanterie et 1,000 dragons. Par le second traité, qui fut signé à Greiffswalde, le 28 octobre 1715, entre la Russie et la Grande-Bretagne, on régla les opérations de guerre contre la Suède, et il fut convenu que, dans la paix à faire avec cette puissance, les provinces d'Ingrie, de Carélie et d'Esthonie seraient cédées à la Russie, et les duchés de Brêmen et de Verden au roi d'Angleterre, électeur d'Hanovre. Par le troisième traité qui fut conclu à Saint-Pétersbourg le 30 octobre de la même année, le tzar s'enga-

1 Une tonne d'or est une somme de 100,000 rixdalers.

<sup>\*</sup> Ges traités n'ont pas été publiés.

gea, envers le roi de Prusse, à l'assister d'un corps de 15 bataillons et de 1,000 dragons pour la guerre de Poméranie 1.

Le trar Pierre aurait désiré que la ville de Wismar fût remise au duc de Mecklembourg : il avait espéré se ménager ainsi le moyen d'acquérir un jour luimême ce port, et d'établir par là sa domination sur la mer Baltique. Dans cette vue il fit approcher un corps de ses troupes; mais ce corps n'arriva qu'après la reddition de la ville, et les alliés refusérent d'y admettre des Russes. La contrariété que Pierre-le-Grand éprouva à cette occasion fut la première cause du refroidissement qui se fit sentir depuis entre les alliés du Nord.

On ne connaît ces deux traités que par l'édition allemande du Journat de Pierre-le-Grand, publice par BACMEISTER, vol. II, p.115.

## SECTION XXI.

Suite du règne de Charles XII. Cinquième partie de la guerre du Nord depuis la dissolution de la grande alliance jusqu'à la mort de ce prince; 1715—1718.

Depuis le départ de Charles XII pour la Scandina-La Pologne sort de la grande vie, la guerre du Nord languit; la jalousie, qui a fait alliance. manquer plus d'une coalition, souffla la discorde parmi les alliés, et divers symptômes permettaient d'espérer que la paix arrêterait bientôt l'effusion du sang. Pierre Ier joua dès-lors le premier rang dans toutes les affaires du Nord. Ce prince se convainquit de deux vérités qui depuis réglèrent invariablement sa politique. Il sentit qu'après avoir humilié la Suède. il n'était pas de son intérêt qu'elle tombât sous la domination du Danemark, et qu'il était plus avantageux pour ses projets de laisser subsister ces deux états dans un état de faiblesse réciproque qui les rendrait moins redoutables. Il sc convainquit ensuite que rien n'était moins avantageux à la Russie que la réussite du plan concu par Auguste II pour usurper, en Pologne, le pouvoir monarchique. L'anarchie qui, sous le nom de liberté, désolait ce pays, était précisément l'état qui devait préparer la Pologne à devenir la proie facile de ses voisins.

Tels furent les principes qui dirigèrent la politique du tzar. On en vit un exemple remarquable en 1715.

Quoique tous les différends qui, pendant quelque temps, avaient fait craindre une rupture entre la Porte-Ottomane et la république polonaise, eussent été arrangés en 1715, et que l'amnistie générale accordée à tous les Polonais qui s'étaient retirés en Turquie eût rétabli la tranquillité intérieure, néanmoins Auguste trouva des prétextes pour ne pas renvoyer les troupes saxonnes dans ses états héréditaires. Les magnats voyaient cependant que ces troupes qui étaient entretenues et nourries aux frais de la république, étaient l'instrument par lequel on se proposait de détruire la liberté polonaise. D'après un usage qui avait sa source dans l'anarchie, l'armée de la couronne conclut, le 10 octobre 1715, à Gorzyca, une confédération dans le but de forcer les Saxons à évacuer le territoire de la république. Les troupes de la Petite-Pologne signèrent un acte semblable, le 26 novembre, à Tarnogrod. Il y eut dès ce moment guerre ouverte entre les troupes saxonnes et les Polonais. Le tzar Pierre interposa sa médiation. Le 18 janvier 1716, il fut conclu, à Rawa, un traité que les deux confédérations refusèrent de ratifier. La guerre continua alors. Enfin la diète de Varsovie proclama, le 3 novembre 1716, une paix perpétuelle. Le roi fut obligé de faire sortir de la Pologne toutes ses troupes saxonnes, à l'exception de 1200 hommes destinés pour sa garde, et de s'engager à n'y jamais faire entrer des troupes étrangères, à ne jamais déclarer une guerre offensive sans une délibération préalable de la diète. Il promit encore de ne pas s'absenter au-delà

L'année 1716, la Norvège et la Scanie furent le rifichique de seul théâtre de la guerre. Charles XII ayant rassemblé une nouvelle armée, envahit, le 8 mars 1716, la Norvège, bloqua Frédérickshald et Frédérichsstadt, et occupa, le 20 mars, Christiania, la capitale. Après avoir échoué, le 4 juillet, dans la tentative de surprendre Frédérickshall, il quitta, le 9 moût, la Norvège pour marcher au secours de la Scanie, menacée d'une invasion.

En effet, cette invasion avait été concertée entre le tzar et le roi de Danemark, à Altona, où Pierre s'était arrêté en allant prendre les eaux de Pyrmont. Ce monarque y employa une flotte de 20 voiles, et une armée de 36,000 hommes, qu'il fit transporter, à travers le Jutland et la Fionie, en Séeland. L'armée du roi de Danemark, destinée à cette expédition, était de 22,000 hommes. Il fournit 18 vaisseaux de guerre, sous les ordres du grand-amiral Gyldenlöwe. Une escadre anglaise et hollandaise, la première sous le commandement de l'amiral Norris, arriva à Copenhague pour la soutenir. Le roi de Suède avait irrité contre lui les puissances maritimes, en permettant à ses armateurs de courir indistinctement sur tous les bâtimens qui amèneraient des provisions à ses ennemis.

Le tzar ayant pris le commandement en chef de la

flotte combinée, qui formait une armée navale de plus de 80 vaisseaux de guerre, et tous les obstacles qui s'opposaient à ce qu'elle se mît en mer paraissant écartés, on s'attendait d'un jour à l'autre à voir la Scanie envahie par les alliés, lorsque le tzar, après avoir exploré lui-même les côtes de cette province. et les préparatifs de défense des Suédois, convoqua, le 12 septembre, ses ministres et généraux pour délibérer sur la question de savoir si la descente devait être ajournée ou non. Tous furent d'avis que la saison trop avancée, le manque de vivres et d'autres raisons, ne permettaient pas d'exécuter l'entreprise avant le printemps. Le roi de Danemark qui, par cette résolution du tzar, se vit subitement déchu de l'espoir de reconquérir les provinces dont Charles X. avait dépouillé sa monarchie, fit vainement les démarches les plus pressantes pour faire changer cet avis. La conduite du tzar, dans cette occasion, fut très-équivoque et donna lieu à le soupçonner de projets contre l'indépendance du Danemark. Il demandait, entre autres, qu'on lui remît deux portes de Copenhague, et qu'on assignât à ses troupes des quartiers d'hiver en Séeland. Ces prétentions engagèrent Frédéric IV à exiger que les troupes russes se retirassent : le tzar en donna l'ordre à la fin d'octobre. Ainsi manqua une expédition pour laquelle quatre grandes puissances avaient fait des préparatifs extraordinaires, et dont l'Europe attendait les résultats les plus importans. Jamais la Suède n'avait été exposée à un danger aussi imminent. Il est probable qu'après avoir lui-même reconnu les lieux, le tzar ne jugea pas conforme à ses intérêts de faire rentrer le Danemark dans la possession d'une province qui l'aurait rendu maître absolu du Sund 1.

Voici comment Pierre-le-Graud rapporte cet évéuement;

« Pendant tons ces jours il y eut de fréquentes missives entre les deux monarques, leurs généraux et ministres. Dans les conférences qui furent tenues, les notres représentèrent l'impossibilité d'exécuter une si grande entreprise dans une saison si avancée, et de faire la descente malgré l'armée nombreuse qui était là pour s'y opposer. On ne pouvait pas l'effectuer à force ouverte; il fallait la tenter tantôt ici, tantôt là, ce qui demandait du temps. Si la descente réussissait, il fallait commencer par livrer une bataille, et preudre eusuite les deux places de Landsckrona et de Malmo. Les uôtres demandaient aussi où l'on prendrait les quartiers d'hiver , supposé que les deux villes ne fussent pas si promptement prises? Les Danois répondaient qu'on se retrancherait derrière Helsingör, et que les soldats feraient des trous dans la terre pour s'y loger; mais, par ce moyeu, ou risquait de perdre plus de monde que par une bataille. Il s'ensuit que la chose était impossible : aussi dit-on aux Danois, de notre côté, qu'il fallait l'ajourner au printemps, parce que dans la saison actuelle elle était inexécutable. Les Danois prirent fort mal ce refus, et l'attribuèrent très-indiscrètement à des intrigues snédoises, tandis que tout le monde sait combien nous nous aimions alors, les Suédois et nous! Il s'éleva en eux un soupçon plus singulier encore, comme si nous voulions attaquer Copenhague : c'est pourquoi ils garnirent les remparts de troupes et firent des entailles dans les parapets; on avait donné sous main l'ordre à l'amiral Norris (comme nous l'avons su indirectement) d'attaquer nos vaisseaux de guerre et de transport, si nous n'allions pas eu Scanie : il ne put exécuter cet ordre, parte qu'il lui était parvenu de la régence d'Hanovre, et nou du gouvernement anglais. Voici l'origine de cette intrigue : le ministre d'Hanovre, Bernst orf, Mecklembourgeois, étant contraire au mariage du duc de Meck-

XXXIV.

Cet événement augmenta considérablement la mésintelligence entre les alliés, dont les premiers symptômes s'étaient manifestés à l'occasion du siége de Wismar.

Les troupes russes, revenues de l'expédition mauquée en Seanie, ayant été envoyées dans le duché de Mecklembourg pour assister le duc contre la noblesse du pays, on accusa le tzar de projets ambitieux qui compromettaient l'indépendance de l'Allemagne.

Négociation du taur avec l Grande-Bretagne. Depuis ce moment, nous allons voir se dissoudre successivement une lique qui n'offrit plus de point de réunion, dés que chaque partie contractante cut obtenu l'objet pour lequel elle y était entrée. Le tzar tenta cependant de resserrer les liens de son alliance avec la Grande-Bretague. Se trouvant, au mois de juillet 1717, à Amsterdam, il y reçut deux plénipotentiaires anglais, Norris et Withworth, qui lui proposèrent la conclusion d'un traité de commerce. Le tzar demanda alors qu'avant tout l'Augleterre lui garantit à perpétuité l'Ingrie, la Livonie, l'Esthonie et la Carélie, avec la ville de Wibourg, et prit l'engagement de l'assister, avec quinze vaisseaux de guerre,

lembourg avec la fille du tara, lorraqu'il le via rooir lico, imagina cute mechanecté, et dès-lors il fut toujour l'ennemi de la Russie. Il faisait de son maître tout ce qu'il voulait; il avait à la cour de Danemark ses compatriotes qui, étant en majorité paroni les ministres et les généraus, avec le Holsteinois, semis secrets des Scholois, et avec le commissaire des guerras Scholeen, qu'ils avaient corrompu, acrvi-rent d'instrument à ce méchan homme pour faire retarder les préparatifs, juqu'ês ce qu'il fil tru pard pour en actireprendre, etc. »

contre quiconque l'attaquerait dans ces provinces. Pour prix d'une telle faveur, le trar voulait signer avec la Grande-Bretagne un traité de commerce, objet des vœux des Anglais; mais les ministres britanniques déclarèrent qu'ils n'avaient aucun pouvoir de signer un traité de garantie!

N'ayant pas rénssi dans cette tentative, Pierre Ier limes de 1716 essaya de s'allier avec la France; mais il fut prévenu sient h'Ivasce de 1716 dans ses démarches par le roi de Prusse. Ce prince conclut, à Berlin, le 14 septembre 1716, avec le régent, une alliance qui est d'autant plus remarquable, qu'on mit le plus grand soin à ne pas en laisser transpière le scoret.

Par l'art. 5, la France garautit à Frédéric-Guillaume I" la possession de Stettin et de ses dépendances; et, en cas de trouble, elle promit de lui donner un subside de 600,000 écus. Elle lui garantit tous ses états, conformément aux traités de Westphalic, et le roi de Prusse garantit également les états acquis à la France par les mêmes traités. Le roi de France promet, par l'art. 7, de ne point attaquer l'Empire. On stipule réciproquement, par l'art. 8, la garantie des traités d'Utrecht et de Bade. Le roi de Prusse s'engage à faire ses efforts.pour. empêcher que

On consult cette négociation d'abord par le peu de mots que le tare en dit dans son journal, édition de Bacmestra, vol. II, p. 69, et ensuite par la réponse que lord Stanhope fin, le 22 étrier 1729, à un Mémoire présenté le 25 décembre 1719 par M. Wasseloffiki, résident de Pierre I à Londres, que nous aurons occasion de citer plus bas, p. 035.

l'Empire ne se déclare en autun temps contre la France, et il se réserve seulement les devoirs depeince d'Empire, en eas de déclaration de guerre. Par les articles suivans, la France s'engage à procurer, par ses bons offices, la satisfaction de la Prusse dans la paix du Nord; un secret inviolable devait être gardé sur cette alliance, qui était limitée à dix ans's.

Ge rapprochement intime avec la Prusse annouçait un changement dans le système français, à l'égard de nord de l'Europe, notamment à l'égard de la Suède. Il nons prépare à l'alliance d'Amsterdam de 1717, et sert à diminuer notre étonnement de voir la Suède abandonnée par son plus ancien allié.

Dans les malheurs qui accablèrent Charles XII, si cui mismissibile lui était resté un fidèle ami, un conseiller zélé et éclairé, le baron de Görtz. Cet homme non moins célèbre par ses intrigues que par sa fin tragique qu'il n'avait pas méritée, avait été ministre du duc de Holstein-Gottorp; mais, après le retour de Charles XII, il avait trouvé moyen de gagner la confiance de ce prince qui le chargea de l'administration des finances du royaume et de la direction des affaires diplomatiques. Görtz fit plusicurs plans pour relever les finances; tantôt il créa des obligations de l'état, tantôt il fit fraiper une monnaic de cuivre représentant des écus en argent; il négocia des emprunts à l'étrauger, remboursables par la consignation de productions du

<sup>1</sup> Le contenu de ce traité se trouve dans FLASAN, Hist. de la Diplom. franç., vol. IV, p. 413, et Mémoires du maréchal d'Huxelles dans les Mémoires de TESSÉ, vol. 11, p. 329.

pays. Ces opérations curent un plein succès et procurèrent au roi les moyens de continuer la guerre, mais elles éveillèrent la jalousie des Suédois contre le ministre étranger et contre ses collaborateurs, le comte de Nalte, Hagen et Eklef, Allemands comme lui. Görtz qui sentait sa supériorité sur ces esprits médiocres, ne cacha pas à quel point il méprisait les cabales de ses ennemis. Comme il ne s'était engagé au service du roi que jusqu'à la fin de 1716, ce terme arrivé il demanda sa retraite. Charles XII le sollicita de rester, et il y consentit moyennant des conditions qui le rendaient maître absolu des affaires. Il s'assura aussi le moyen de s'enrichir aux dépens du royaume; il paraît cependant prouvé qu'il servait le roi d'une mauière fort désintéressée et qu'il ne se fit investir d'un si grand pouvoir que pour écarter les obstacles que la malveillance lui opposait 1. Telle ne fut cependant pas l'opinion publique à son égard ; le public se méfie toujours de l'intégrité du ministre des finances, et la noblesse suédoise, elle-même si vénale, ne put pas croire qu'un étranger possédât cette vertu.

Telles furent les opérations que Görtz fit pour le d'Aland, en rétablissement des finances du royaume. En sa qualité 1718 de ministre des affaires étrangères, il forma le plan de sauver la Suède, en rempant la coalition qui unis-

regi addictissimus, elegantia oris et scribendi genere inclutus...

sait ses ennemis. Sa première tentative fut d'obtenir Voici le jugement qu'un contemporain anonyme porte sur luis: Vir prudens, varius, sagax, impiger, doctos, audacissima queque excogitans, sedulus, fidus, generosus, omnia perserutans, suoque

la médiation de la France; il fit pour cela le voyage de Paris; mais le duc d'Orléans, régent, était trop intimement lié avec l'Angleterre, pour qu'on pût espérer de sa part quelque démarche décisive en faveur de Charles XII. Le baron de Görtz résolut alors de détacher le tzar de l'alliance du Nord, de le gagner par la cession des provinces dont il s'était emparé, et d'obtenir par son assistance un dédommagement aux dépens des autres alliés. Il fit ses premières ouvertures au prince Kourakin, ambassadeur de Pierre à la Haye. A cette époque, le gouvernement britannique découvrit les liaisons qu'il entretenait en même temps avec les Jacobites d'Angleterre, et leur donna une publicité qui compromettait le tzar, parce qu'il était nommé dans les lettres de Görtz comme devant entrer dans le complot. Le mauvais effet que cela produisit sur le public anglais, engagea Pierre à démentir les bruits qu'on avait répandus, et à faire à la France des propositions pour une alliance intime. Le baron de Kniphausen, chargé d'affaires de Prusse à la Haye, où Pierre lui-même se trouvait, fut chargé de cette commission; mais comme la négociation n'avançait pas assez vite au gré de ce prince, il se rendit lui-même à Paris, au mois de mai 1717, pour disposer le régent à une alliance à laquelle le roi de Prusse prendrait également part: On devait garantir à la Russie les conquetes qu'elle avait faites sur la Suede ; comme Pierre, offeit de garantir à la France les traités d'Utrecht et de Bade. Il y eut à ce sujet des négociations entre ce monarque et son ministre le prince Kourakin, d'une

part, et le maréchal de Tessé, au nom de Louis XV, de l'autre. On a publié les instructions dont fut muni le dernier de la part du maréchal d'Huxelles, président du conseil des affaires étrangères. Cette négociation n'eut pas de résultat immédiat, parce qu'on se méliait à Paris des intentions du tzar, et qu'on ne voulut pas contrevenir aux articles de l'alliance de la Haye, ni à ceux du traité avec la Suède, avant son expiration, qui ne devait avoir lieu que dans dix ou onze mois. Cependant la négociation fut continuéé en Hollande, après le départ de Pierre Ier, et il fut signé à Amsterdam, le 4 août 1717, une alliance entre Louis XV. Pierre I" et Frédéric - Guillaume, par les ministres de ces puissances. On peut la regarder comme un acheminement à la paix, puisque, par le troisième article secret de ce traité, le \* tzar et le roi de Prusse acceptèrent la médiation de la France pour rétablir la paix entre eux et le roi de Suède, et que la France promit de ne prendre, après l'expiration du traité subsistant entre elle et la Suède, et qui devait expirer au mois d'avril 1718, aucun engagement avec la Suède qui pût être contraire à la Russie ou à la Prusse ; enfin de ne lui accorder aucun secours en troupes ni en argent.

Le baron de Görtz vit ensuite le tzar lui-même au carechâteau de Loo, en Hollande. Il profita des disposi- <sup>11/18.</sup>, tions pen favorables aux alliés qu'il remarqua en ce monarque, pour le faire consentir à une négociation particulière. On choisit pour lieu des conférences le village de Löte, dans Sundakör, une de siles Áland. L'histoire de ces négociations nous est connue par les pièces officielles que Bachenstera a publicés dans le troisième volume de ses Matériaux pour l'histoire de Pierre II<sup>n</sup>, comme annexes i du journal de ce monarque. Elles sont tirées de quatre volumes de manuscrits qui se trouvent dans la bibliothèque de l'académie des sciences de Saint-Pétersbourg, et se composent des morceaux suivans :

1°. Le journal des ministres du tzar, depuis le 25 avril

jusqu'au 15 mai 1718.

2. Vingt-ciuq extraits de dépêches qui embrassent le temps qui s'est écoulé entre le 250 mai et le 250 mai et le Thirie 1119. Ces extraits sont faits sur une centaine de rapports qui se trouvent dans les manuscrits de l'académie.

5°. Le journal du  $\frac{10}{21}$  janvier jusqu'au  $\frac{9}{20}$  octobre 1719.

4°. Quatre annexes, savoir 1°. l'instruction donnée le 3° mil. 1718 au comte de Bruce, et signée de la main du tars; 2°. un projet de traité entre la Suède et la Russie, qui est accompagné d'observations de la main même du tars; 5°. l'instruction donnée au brigadier le Fort, que le tare revoya, au mois d'avril

1 Qu'il nous soit permis de nous servir de ce mot qu'on a commencé, au conpeté de Vienne, à employer comme ysnonyme de pièces annexées. C'est depuis cette époque anusi qu'on a nommé protocole un procèu-verball, et qu'on a parlé de revirement de possessions territoriales. La langue française doit ces trois termes au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisations au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisation au congrès de Vienne, comme elle doit calni de sécularisation au congrès de Vienne, comme elle doit calni de secularisation de secularisa

1719, auprès de la reine Ulrique, avec le récit de sa mission; 4°. l'instruction donnée, le ½ juillet 1719, au baron d'Ostermann pour son voyage à Stockholm.

- A ces pièces, il faut joindre les suivantes, qu'on trouve dans Schmauss 1;
- 1°. Le mémoire remis, le 25 décembre 1719, au roi d'Angleterre, par Wasseloffski, résident du tzar à Londres.
- 2°. Réponse des ministres de George I°r, comme électeur d'Hanovre, du 21 janvier 1720.
- Réponse des ministres de George I<sup>ex</sup>, roi d'Angleterre, du 22 février 1720.
- 4°. Rapport détaillé de tout ce qui s'est passé depuis 1715 dans la négociation pour les affaires du Nord, servant de réponse au mémoire de Wasselofiski.
- 5°. Mémoire de M. Bestouchef, résident du tzar à Londres, remis, le 17 octobre 1720, aux lords régens, en l'absence du roi.

Pierre I<sup>er</sup> envoya au congrès le général-feldzeugmeistre<sup>3</sup> Jacques-Daniel comte de Bruce, et le conseiller de chancellerie Henri-Jean-Frédéric baron d'Ostermann<sup>5</sup>. Plus tard jen juin 1719 , il y envoya

Einleitung zu der Staatswissenschaft, vol. II, p. 393 suiv.
Grand-maitre de l'artillerie.

<sup>5</sup> Il est nommé André dans le journal que nous avons cité; mais son vrai nom était Henri. Comme les Russes n'ont en leur langue que les noms des saints de l'église orientale, qui ne compte pas de Henri dans son martyrologe, ils traduisent ce nom par André. C'est par la même raison qu'ils rendent Frédéric par Féodor, mot qui proprement.

le conseiller intime Paul Iwanowitsch Iagouchinski. Les plénipotentiaires suédois furent George-Henri baron de Schlitz, dit Görtz, et le comte Charles Gyllenborg, créature de Görtz, et entièrement dépendant de lui.

Un plan de pacification avait été concerté entre le baron de Görtz et le cardinal Alberoni, et ce ministre avait promis d'y faire coopérer le roi d'Espagne. La Suède devait céder au tzar la Livonie, l'Esthonie, l'Ingrie et la Carélie; mais Pierre Ier lui rendrait la Finlande. La paix d'Alt-Ranstadt devait être renouvelée; en conséquence, Auguste II serait de nouveau descendu du trône de Pologne pour l'abandonner à Stanislas Lesczinski. Le roi de Prusse aurait rendu Stettin contre un équivalent qui toutefois ne serait pas tombé à la charge de la Suède. Pierre I et devait engager les ducs de Mecklembourg à céder leurs états à Charles XII contre une partie de la Pologne qu'on leur donnerait en dédommagement. Le tzar devait assister le roi de Suède d'un corps de 20,000 hontmes pour reprendre les duchés de Brêmen et de Verden, et souffrir que le roi de Danemark fût forcé à rendre la partie de la Poméranie dont il s'était mis en possession, et que le duc de Holstein fût rétabli dans la plénitude de son patrimoine. Charles XII devait réunir la Norvège à sa monarchie. Maître de ce pays, il devait envahir l'Écosse et l'Anglesignifie Théodore. La famille d'Ostermann s'est éteinte avec ce-

signifie Théodore. La famille d'Ostermann s'est éteinte avec celui qui a été vice-chancelier sous Calherine , et qui a transmis son nom à son neveu Tolstoi. Celui-ci lui a donné un nouveau lustre. terre pour rétablir le prétendant sur le trône de ses pères. L'Espagne, que la dernière partie seulement de ce plan intéressait, devait payer des subsides au tzar et au soi de Suède.

Les instructions données par le tzar à ses plénipotentiaires, étaient bien plus modérées. Il demandait pour lui même les quatre provinces dont la cession lui avait été offierte dès son entrevue avec le baron de Görtz à Amsterdam; mais, pour ce qui regarde les autres puissances, il proposait:

1°. Qu'Auguste II fût reconnu roi de Pologne, et que la paix fût rétablie entre la république et la Suède:

2°. Que la ville de Stettin fût abandonnée au roi de Prusse ;

5°. Que le roi de Danemark fût compris dans la paix, à condition de rendre toutes les conquêtes qu'il avait faites sur la Suède;

4°. Que le roi d'Angleterre, comme électeur d'Hanovre, fût compris dans la paix, à condition que, dans l'espace de six mois, il s'arrangeât avec la Suède à des conditions équitables.

Les conférences s'ouvrirent le 13 mai : comme les ministres russes n'avaient pas de secrétaire de légation, il fut convenu que les ministres tiendraient euxmêmes la plume; en général, on écarta tout cérémonial.

Cependant le baron de Gürtz n'osa faire connaître son plan ni aux ministres du tzar, ni à ceux de Charles XII, ni à ce monarque lui-même. Pour porter Pierre Ier à assurer à la Suède des indemnités pour les cessions, qu'on devait lui faire, il fallait se montrer difficile et récalcitrant; pour gagner Charles XII, il était nécessaire de flatter ses passions ; pour obtenir le consentement du cabinct de Stockholm . il fallait avoir épuisé tous les moyens qui pouvaient engager la Russie à se relâcher de ses prétentions. Le baron de Görtz eut à lutter surtout contre les préventions des Suédois. Étranger à la Suède, en sa qualité de serviteur du duc de Holstein il inspirait de la méfiance à la nation; ses ennemis nombreux le représentaient comme un homme vendu à la Russie, et ne recherchant que son intérêt personnel et celui du duc de Holstein, son souverain. Beaucoup d'hommes éclairés, en Suède, auraient mieux aimé renoncer aux possessions que la paix de Westphalie avait assignées à cette couronne en Allemagne, et qui, depuis cette époque, l'avaient impliquée dans toutes les guerres du continent, plutôt que de perdre les provinces situées sur la mer Baltique et si nécessaires à la prospérité de la Suède.

Tel fut l'embarras où se trouvait le baron de Görtz à l'ouverture des négociations d'Âland: il explique tout ce que sa conduite, pendant ces négociations, offre en apparence de bizarre.

Dans la seconde conférence, qui eut lieu le  $\frac{1.5}{24}$  mai, il demanda, comme condition préliminaire, la restitution de la Livonie et de l'Esthonie, que la Suède regardait comme ses boulevards, surtout la dernière province, puisqu'en sortant de Réval, on pouvait,

d'un instant à l'autre, envahir la Finlande. Les ministres du tzar ne demandèrent pas seulement la cession de ces deux provinces avec celle de l'Ingrie et de la Cardie (il ne s'élevait pas de difficulté à l'égard des deux dernières); mais ils déclarèrent que leur maître voulait encore conserver Wibourg, et qu'ainsi la restitution de la Finlande pouvait être le seul objet des négociations. Comme on ne put pas se rapprocher dans la troisième conférence, le ½ mai, on suspendit dès-lors ces réunions officielles, et l'on continua de traiter dans des couversations particulières.

Le baron de Görtz n'ayaut pu obtenir que les plénipotentiaires russes se relâchassent de leurs prétentions, au moins quant au port de Réval, quitta, le 23 juin, le lieu du congrès, en apparence pour soumettre à Charles XII l'ultimatum de ces ministres , qu'il s'était fait communiquer dans une conférence qui fut tenue ce jour-la pour la forme, mais en effet pour faire agréer à ce prince le plan de pacification qu'il avait imaginé. Il avait réussi, par les refus qu'il avait opposés aux demandes de la Russie, d'arracher du baron d'Ostermann l'aveu que, si Charles XII voulait souscrire aux sacrifices demandés par le tzar, celui-ci était disposé à se réunir à lui pour lui procurer un équivalent, et pour maintenir ainsi l'équilibre de puissance dans le nord de l'Europe. Cette promesse lui était nécessaire pour faire réussir son plan.

Les négociations d'Aland furent interrompues jusqu'au retour du baron de Görtz, qui eut lieu le  $\frac{9}{20}$  juillet 1718. Ce négociateur fit entrevoir alors aux

Russes quelques parties de son plan; mais, avant de le leur dévoiler en entier, il fit un second voyage àt Stockholm. Ce fut le ‡ à aoit qu'il le leur remit en forme d'un projet de traité, que ces ministres envoyèrent par le capitaine Roumanzoff au tzar, qui se trouvait à portée du lieu du congrès, sur sa flotte, à Asterlot. Le projet renfermait vingt-trois articles relatifs à la Russie, à laquelle les quatre provinces situées sur le golfe Bothuique étaient abandonnées, dix articles séparés et quatre autres articles intitules recez d'exécution. Le tzar renvoya ce projet, le \* 6 min. , apostillé de sa main, et modifié en plusieurs points peu essentiels.

Voici le premier article séparé : « S. M. le roi de Suède ayant fait déclarer qu'il a été tellement offensé par S. M. le roi Auguste, qu'il ne peut ni ne veut faire de paix avec lui qu'à moins qu'il ne renouvelle la renonciation à la couronne de Pologne, exprimée dans le traité d'Alt-Ranstadt, et qu'en conséquence le roi Stanislas ne soit placé sur le trône de Pologne et maintenu en la tranquille possession d'icelui ; comme, d'un autre côté, S. M. le tzar a reçu des nouvelles parfaitement sûres que le roi Auguste est non-sculement mal disposé envers Sadite M., mais aussi qu'en opposition directe de l'alliance avec S. M. tzarienne , et au mépris des grandes obligations connues au monde entier, qu'il a envers S. M. tzarienne, il a cherché à conclure 1 une alliance offensive dirigée contre elle et son empire; comme enfin il est connu à l'univers en-

Le tzar mit en marge: Ajoutez: avec la couranne de Suède.

tier 1 que le roi Auguste est intentionné et s'efforce de rendre la couronne polonaise héréditaire dans sa maison électorale et de se frayer ainsi, à lui et à ses successeurs, la voie de la souveraineté en Pologne, et que LL. dites MM., auxquelles ces tentatives ne sont pas indifférentes, ne peuvent se dispenser, mais se croient obligées de s'opposer à temps à ce projet, et de veiller à ce que la république polonaise soit maintenue dans ses droits et libertés; S. M. tzarienne et S. M. suédoise se sont accordées pour obtenir que le roi Auguste se détache entièrement de la couronne de Pologne, en renouvelant la renonciation ci-dessus, et qu'ainsi le roi Stanislas soit replacé sur le trône de Pologne. La manière d'exécuter ce plan, surtout dans le cas où LL. MM. seraient obligées d'y employer la force des armes, est détaillée dans le recez d'exécution. Mais avant d'en venir là , il sera conclu , de la part de la Suède, sous la médiation de S. M. tzarienne, un arrangement amiable avec S. M. le roi Auguste. D'un autre côté, S. M. suédoise et S. M. tzarienne se concerteront pour engager sous main la république polonaise à accepter S. M. le roi Stanislas. Pour y réussir d'autant mieux, il a été convenu, entre les deux parties contractantes, qu'en montant sur le trône de Pologne, le roi Stanislas non-seulement pu-

A ces mots, Pierre I sjouta : a Il faut réunir en un seul traité ces points e<sub>i</sub> le recez d'exécution; il faut y sjouter que S. M. Iza-rienne entrera en Pologne, en déclarant que son intention est de faire partoul la pair et d'empêcher la guerre, et qu'elle tâchers sous main de dispouer la république d'avance en faveur de Stantulas.

bliera une amnistie générale, mais maintiendra aussi dans leurs charges tous les magnats polonais qui, pendant un délai déterminé, reconnaîtront S. M. et lui prêteront serment de fidélité comme légitime roi de Pologne. De plus, S. M. suédoise promet de porter Sadite M. le roi Stanislas de Pologne à confirmer pour sa personne, avant de monter sur le trône, et après cela en commun avec la république assemblée en diète, et à faire insérer, selon l'usage, dans les constitutions, tous les traités subsistant entre la Russie et la couronne de Pologne, à l'exception de ceux qui, à cause de cette dernière guerre et pendant sa durée, ont été conclus contre S. M. suédoise et la couronne de Suède; et, pour que l'entrée des troupes russes en Pologne ne porte pas ombrage aux Turcs, il a été convenu que, s'il est nécessaire, on fera pour cela une démarche commune auprès de la Porte-Ottomane de la manière qui sera jugée convenable. Au surplus, les deux hautes parties contractantes s'obligent et promettent que, dans le cas où il faudra se servir de la force des armes pour l'exécution de cette affaire, elles

I la tar écrivit en marge : « Il faut espliquer ecci avec plus de précision ; il faut dre que, dans tous les cas, on far nue démarche auprès de la Porte pour lui dire qu'on agit sinsi, afin qu'Auguste ne rende pas la couronne héréditisire et ne s'arroge la souveraineté. Il facta aussi dire; dans le traité, que les deux parsies emploierons leurs adhérens tont pour rompre la diste actuelle que pour former une nouvelle confédération, à l'éffet d'empéhere que la couronne ne devienne héréditaire dans la maison de Saxe. La prudence pesserir cela.»

s'assisteront, conformément au reccz d'exécution, de toutes leurs forces contre ceux qui voudront y porterempêchement, et ne poseront les armes que lorsqu'elle aura été exécutée. »

Il est dit, dans le second article séparé, qu'une négociation pour la paix entre la Suéde et la Prusse sera entamée à Lötie même, sous la médiation du tzar, et qu'on tàchera de conclure cette paix dans deux mois. En effet, le baron de Mardefeld, ministre de Prusse, fut envoyé au congrès, où il n'arriva toutefois que le 14 avril 1719.

Voici l'art. 5 : « Comme S. M. le roi de Suède est résolu de passer en Allemagne avec des forces considérables, au prochain printempa¹, pour reprendre Brêmen et Verden, et pour obtenir une satisfaction convenable ² du roi d'Angleterre, comme électeur de Brunswick-Lunebourg, pour le dommage qu'il lui a causé; et comme ledit roi d'Angleterre, sans aucun motif ni raison, et contrairement à la foi des traités, a depuis quelque temps montré à S. M. tzarienne des sentimens hostiles dont elle est en droit de se trouver offensée, S. M. tzarienne promet et s'eugage qu'aussitot queS. M. suédoise sera entrée en Allemagne avec son armée, elle y réunira un corps de 20,000 hommes de troupes régulières, pour, sous le commandement

<sup>&#</sup>x27; Marginale du tzar : « Saos doute il faut s'en occuper avant l'affaire de la Pologne. »

s Pierre I ajouto : « Ce point reste ainsi convenu ; seulemeol il faut y joindre quelques dispositions du recez d'exécution, et placer le tout dans le traité particulier. »

de S. M. suédoise, agir en commun contre les états de l'électeur de Brunswick-Lunebourg, et de ne le rappeler que lorque S. M. suédoise aura repris les deuxdits duchés de Brêmen et de Verden, et obtenu une satisfaction convenable du roi d'Angleterre, comme électeur de Brunswick-Lunebourg, etc.

L'art. 5 porte ce qui suit : « S. M. tzarienne a déclaré que, quoique les intrigues de la cour d'Hanovre aient. engagé le roi de Danemark à renoncer aux accords convenus avec S. M., et de l'abandonner entièrement, et qu'en conséquence S. M. tzarienne se voie à son tour obligée de l'abandonner et de faire une paix séparée avec la couronne de Suède, néanmoins S. M. tzarienne ne veut employer directement ses armes contre ledit roi de Danemark; mais elle abandonne à S. M. suédoise d'exécuter ses projets contre lui par ses propres forces; savoir, de le forcer à lui donner la satisfaction convenable, à évacuer la partie par lui occupée de la Poméranie, et à restituer dans son ancien état S. A. le duc régnant de Holstein. Tontesois S. M. tzarienne a stipulé que la satisfaction à demander au Dancmark ne pourra être prise qu'en Norvège, et consistera en un équivalent proportionnel. »

On voit avec que la rt le rédacteur de ce projet sut flatter les préventions et jusqu'aux passions du tear pour le rendre favorable à son plan, dont la partie ostensible sculement y est exprimée; ce qu'il renfermait de plus romanesque, la transplantation de la maison de Mecklembourg en Pologne, et le rétablissement des Stuarts sur le trône de la Grande-Bretagne, a été sans doute discuté dans les conférences suivantes entre le baron de Görtz et les ministres du tzar. Les extraits de leurs dépêches qui ont été publiés, en parlent sous le titre d'articles particuliers, dont ils ne font pas connaître le contenu. Cette partie secrète était celle qui devait surtout concilier à ce plan l'approbation de Charles XII. Dès-lors le principal but de l'activité du baron de Görtz tendait à s'assurer du consentement de ce prince; mais il se vit contrarié tant par l'opinion des hommes les plus influens en Suède, que par le baron de Müllern, chancelier du roi. Pour aplanir toutes les difficultés, il fit plusieurs voyages; et, pour son malheur, il se trouvait à Stockholm lorsqu'on y apprit la mort de Charles XII.

Le roi de Suède, dont toutes les vues se portaient Mort de Charalors vers la conquête de la Norvège, qui devait le dédommager des immenses pertes qu'il avait faites sur la Baltique, fut tué le 29 novembre 1718, au siège de Frédérichshall. Charles termina sa carrière bruyante à l'âge de trente-six ans et demi. Le genre de mort de ce prince est problématique : on le trouva dans les tranchées, ayant la tête fracassée non par un boulet de canon, mais par une balle d'une petite dimension. Sa main tenait la garde de son épée comme s'il avait été sur le point de la tirer. Il laissa la Suède appauvrie et dépeuplée ; son commerce anéanti, ses finances ruinées, l'état dépouillé de ses plus belles provinces, trophées des vertus guerrières de ses ancêtres. Sa mort ne fut pleurée par personne; son nom est presque devenu synonyme d'aventurier.

Caractère de Charles XIL

Il manque encore quelque chose au portrait que nous avons tracé de Charles XII. En lisant l'histoire de sa vie on ne trouve aucune trace d'ambition. Ce roi guerrier n'était pas conquérant. On l'avait provoqué : il ne pardonna jamais cette offense et il s'en vengea par une guerre à mort. Il trouva juste de détrôncr les rois ses ennemis qui s'étaient rendus conpables envers lui de perfidie; mais sa religion ne lui permit pas de s'approprier leurs pays. Au milieu de ses victoires comme à l'époque de ses malheurs il désirait la paix, mais il la voulait honorable, et il était résolu de n'en pas accepter d'autre. On ne cite aucun trait de cruauté de ce prince; le traitement qu'il fit éprouver à Patkul ne fut que l'exécution d'une sentence prononcée contre ce ministre par un tribunal compétent, et Charles XII n'y vit qu'un acte de justice. Il traita avec la même sévérité tout Suédois qui ayant porté les armes contre sa patrie tombait entre ses mains : c'était à ses yeux le plus grand crime qu'un sujct pouvait commettre. Quoique sa fermeté allât jusqu'à l'opiniâtreté, il écoutait sans impatience ceux qui combattaient les résolutions qu'il avait prises. Il était peu scusible aux charmes du sexe, très-sobre, ne connaissant aucunc commodité de la vie, ni même les jouissances de la propreté.

Le portrait suivant a été tracé par un officier suédois qui ne l'a pas quitté pendant les dix-huit dernières années de son règne. Sous ce rapport et parce qu'il n'est pas connu en France, il mérite ici une place.

« Son corps robuste que la mollesse ni la volupté n'avaient énervé, et qu'au contraire les fatigues avaient fortifié, était habité par une âme grande, belle et noble. Il possédait plusieurs vertus dont une scule aurait suffi pour faire estimer un monarque. Une piété vraie qui n'avait rien d'une dévotion outrée, une douceur incrovable, beaucoup de candeur et une probité rare, même dans un particulier, étaient le fond de son caractère. Il méprisait la calomnie et les cabales de cour. Il n'était pas permis de dire, en sa présence, du mal d'un absent, sans risquer un reproche de sa part : dans tous les cas l'absent trouvait ordinairement un avocat en lui. Franc et sincère, il aimait la franchise en autrui. Il était naturellement généreux, et sa libéralité était royale. Ni la naissance, ni la faveur, ni la parenté n'avaient de l'influence sur les jugemens qu'il portait des hommes : le mérite seul avait du prix à ses yeux. Il poussait la justice jusquà l'excès ; pendant son règne il n'a pas été commis de son su une seule injustice. Grand dans le bonheur, il était plus grand encore dans la mauvaise fortune. Sévère à l'excès envers lui-même, il était indulgent pour les fautes d'autrui. Pareil à la foudre dans la bataille, il n'oubliait pas les sentimens d'humanité au milieu du carnage. Poli envers tout le monde, il était toujours le premier à saluer les autres, et si en marchant il s'arrétait pour parler à quelqu'un, il restait ordinairement la tête découverte. Ses discours étaient concis et énergiques; quand il parlait, ses yeux étincelaient et la persuasion était sur ses lèvres. Il avait le jugement exquis, une mémoire prodigieuse, plus de connaissances qu'il n'en faut à un roi. Sa manière de s'habiller était simple, soldatesque, peut-être trop négligée. La gloire était son idole; il n'avait probablement pas d'autre passion. Il a perdu son pays et sa nation par son imperturbable persévérance, par le mépris que ses ennemis lui avaient inspiré et par la confiance qu'il avait dans la probité d'autrui '. »

! Vertraute Briefe eines Schwedischen Offiziers.

## SECTION XXII.

Règne d'Ulrique-Éléonore, 1718—1720. Sixième partie de la guerre du Nord.

Charles XII n'ayant pas laissé de postérité, la suc- Election d'Ulcession paraissait appartenir de droit au fils de sa sœur aînéc, à Charles-Frédéric, duc de Holstein-Gottorp : elle lui fut contestée par Ulrique-Éléonore, sœur de Charles XII, princesse âgée de trente ans, et marice à Frédéric, prince héréditaire de Hesse-Cassel. Le jeune duc qui à la mort de son oncle était dans le camp suédois, aurait pu se faire proclamer sur-lechamp, si, inconsolable de la mort du roi qui avait été son mentor et son protecteur, il ne s'était enfermé dans sa tente pour s'y abandonner à sa douleur. Cette faiblesse (car il faut bien que dans un prince nous blâmions un sentiment qui aurait honoré le cœur d'un particulier) coûta à Charles-Frédéric la couronne de Suède L'époux d'Ulrique-Éléonore qui, également présent à l'armée, avait, après la mort du roi, pris le commandement, intercepta toute communication avec Stockholm pour laisser à la princesse le temps de manœuvrer; il mit la main sur 100,000 écus que Görtz avait réservés pour un cas imprévu, et les distribua aux généraux pour s'en faire des amis.

Aussitôt qu'Ulrique-Éléonore sut la mort de son frère, elle assembla le conseil royal qui la proclama héritière du trône et reine de Suède. Le 15 décembre

1718, elle convoqua les États du royaume pour le 20 janvier 1719, en prenant l'engagement de remettre le gouvernement sur l'ancien pied, et renoncant pour elle et ses descendans au pouvoir absolu, ou, comme on disait, à la souveraineté. C'était à ce prix qu'elle avait acheté le trône : le sénat ou conseil du roi reprit sur-le-champ le titre de sénat du royaume et se ressaisit du pouvoir qui y avait été anciennement attaché. Ulrique-Éléonore conféra à son époux la qualité d'altesse royale, et l'armée qui était arrivée à Uddewalla, lui prêta le serment de fidélité. Pour satisfaire les passions haineuses du parti qui se donnait le nom de patriotique, la nouvelle reine fit arrêter le baron de Görtz, qui, ignorant le trépas du roi, s'était mis en route d'Aland pour se rendre au siége de Frédérichshall , et se trouvait à Stockholm : cette mesure fut étendue sur tous les Holsteinois qui étaient au service de Suède, et en général sur tout ce qui tenait au parti appelé de Holstein. Un officier fut envoyé à Löfee pour s'assurer de la personne de Stambke, conseiller du duc, qui avait fait au congrès les fonctions de secrétaire d'ambassade de Suède; mais Stambke, averti du coup qui le menaçait, se réfugia auprès des ministres russes qui le firent transporter à Abo et delà à S. Pétersbourg.

La diète suédoise s'étant assemblée au jour fixé, Ulrique-Éléonore s'excusa par une lettre de ce que, pressée par les circonstances qui exigeaient que le royaume eût un chef, elle avait pris le titre de reine, déclarant qu'elle n'ignorait pas que ni elle-même, ni quelqu'autre que ce fût ne pouvait réclamer la couronne en vertu d'un prétendu droit héréditaire; que si néammoins c'était la volonté des États qu'elle régnât, elle accepterait la couronne; qu'elle désprperuait et abhorrait la souveraineté et promettait de gouverner d'après la forme que la diéte établirait. Les États déclarèrent de leur côté le trône vacant, vu que l'union de 1604 qui accordait aux princesses le droît de succéder supposait que ces princesses ne fussent pas mariées, et leur faisait pour condition de ne prendre d'époux sans le consentement des États. On aurait pu opposer à Ulrique-Éléonore un autre motif d'exclusion; elle avait, d'après les lois fondamentales, perdu son droit à la couronne, en épousant un prince qui n'était pas luthérien 1, mais on se garda bien de parler de cette circonstance. Nous en verrons la raison.

Le 2 mars 1719, les Étâts élirent reine de Suède Ulrique-Éléonore, princesse de Hesse-Cassel, et dé-la certent la couronne héréditaire pour ses descendans mâles. La majorité des princes fut fixée à l'âge de vingt-un ans accomplis; leur éducation devait être confiée à des personnes nommées par les États avec le consentement de la reine ou du roi régnant. Le parti qui se qualifiait de patriotique, se composait de nobles visant à changer la monarchie en un gouvernement aristocratique; il n'osa cependant pas avouer son dessein, mais on sait combien il est facile de tromper le peuple par l'emploi de certains mots qu'il croit comprendre. Il ne fut donc question en apparence que de rétablir le gouvernement monarchique

Molition de ouvernines.

La maison de Hesse est réformée.

tel qu'il avait été avant 1680; on déclara cette forme permanente et immuable et on décerna la peine de haute trahison contre quiconque proposerait moindre changement; mais en contradiction avec une sanction si solennelle on réserva aux États la faculté d'interpréter cette constitution, de la corriger et de la modifier : c'était réserver à toute faction qui deviendrait puissante la faculté de bouleverser l'état. On réserva au roi la prérogative de faire des ordonnances ou réglemens qui auraient force de loi ; mais comme en même temps on statua que le roi régnerait avec l'avis du sénat, ce qui voulait dire qu'il ne pouvait rien faire sans le consentement de ce corps, on conféra en réalité l'exercice de cette partie de la souveraineté à un petit nombre de nobles, et on le lui assura par les dispositions suivantes : le nombre des sénateurs fut borné à vingt-quatre ; il devait être augmenté lorsque la couronne serait rentrée en possession des provinces alors occupées par l'ennemi. Pour que le sénat pût délibérer, il fallait la présence de dix membres; les résolutions devaient être prises à la majorité des voix; celle du roi n'était décisive qu'en cas de partage d'opinions. Il en résulta qu'il pouvait arriver que six sénateurs fussent les maîtres du gouvernement. On accorda au sénat l'initiative des délibérations. Les places devenues vacantes au sénat devaient être remplies de la manière suivantes : un comité secret composé de membres des trois premiers États présenterait au roi, pour chaque vacance, trois noms parmi lesquels le roi en choisirait un. Les États

devaient être convoqués au moins tous les trois ans. L'ancienne manière de voter de la noblesse fut changée, les trois classes (des seigneurs, des chevaliers ou descendans des anciens sénateurs, et de la noblesse simple) qui auparavant votaient par curie, de manière qu'ils formaient trois votes collectifs dont la majorité était regardée comme le vote du corps de la noblesse, furent réunies, et on vota par tête, ce qui donna une grande influence à la noblesse pauvre, et favorisa sa vénalité. Pour entreprendre une guerre il faudrait au roi le consentement de la diète; il lui faudrait celui du sénat, pour toute mesure ayant pour but de mettre les frontières en état de défense contre une attaque imprévue ou d'étouffer une révolte. Si le temps ne permettait pas de convoquer la diète, le roi pourrait, avec l'avis du sénat, conclure des traités de paix ou de trève, mais il faudrait les soumettre à la ratification des États à leur prochaine assemblée. En cas d'absence ou de maladie du roi le sénat était chargé du gouvernement à la pluralité des voix; le plus ancien sénateur aurait la voix prépondérante. De même si le roi mourait sans laisser d'héritier légitime, le sénat exercerait le gouvernement jusqu'à l'assemblée des États, qui, sans attendre une convocation préalable, se réuniraient trente jours après la mort du roi. On enleva au roi la nomination à toutes les places et emplois dont avant 1680 les colonels et les chefs disposaient. Le roi conserva le droit de disposer de certains emplois, celui d'anoblir et de conférer le titre de comte et de baron, mais dans l'exercice de ce droit sa prérogative fut limitée de différentes manières. Le 27 mars, la nouvelle reine fut couronnée à Upsal, par le sénateur comte Nils Gyllenstierna et par l'archevêque; son épour prêta serment comme généralissime. Le 4 juin, l'ordre de la noblesse arracha à la reine une charte par laquelle elle confirma toutes les prérogatives qu'il s'était attribuées, et lui fit des concessions très-préjudiciables aux autres ordres de

l'état. Ce fut ainsi qu'on accordait d'un côté à la noblesse la faculté de faire le commerce sans déroger; de l'autre, la charte du 4 juin priva la bourgeoisie de

Procès et e autien du be de Görtz. celle d'acquérir des biens nobles. C'est avec raison que la postérité accuse la diète de 1719 de tous les malheurs qui, pendant un demisiècle, accablèrent la Suède. Cette assemblée agit avec une légèreté impardonnable, mettant à la place de la monarchie, qu'il dépendait d'elle de limiter par quelques entraves, une aristocratie héréditaire; de tous les gouvernemens le plus exposé à la corruption, parce que les aristocrates, dont l'intérêt est opposé à celui de la nation, n'ont pas pour celle-ci des entrailles de père, comme un monarque héréditaire. Cette diète a aussi prouvé, par son exemple, combien il est facile à l'esprit de parti et aux sentimens haineux, de dominer toute assemblée populaire. Elle nomma une commission chargée d'instruire le procès du baron de Görtz. Le land-maréchal Pierre Ribbing présida cette commission exécrable. Il est très-probable, il est presque certain que Görtz ne fut coupable d'aucun des crimes que la passion lui reprocha;

mais quand il serait vrai qu'il n'a pas été à l'abri de tout reproche, la postérité, indignée de la procédure informe qu'on a suivie contre lui, et de la mauvaisc foi que ses juges ont montrée, fermerait les yeux à la clarté, et refuserait de le croire coupable. Certainement il a été commis un grand crime dans cette affaire; les juges du baron de Görtz s'en sont rendus coupables en le condamnant à mort pour une foule de délits imaginaires. L'accusé avait offert de rendre compte de sa gestion, ou plutôt il avait réclamé comme un droit d'être admis à le rendre; on se garda bien de le lui accorder, parce qu'on aurait été obligé de dire ce que les sommes et les ressources qu'on avait trouvées après la mort de Charles XII étaient devenues : tout avait été gaspillé. Le 12 mars 1719, George-Henri de Görtz fut décapité, et son corps enseveli sous la potence. Il avait demandé dans son testament qu'on l'enterrât à côté de son épouse, et que sur son tombeau, on mît en langue française une inscription, dont le sens 1 était : « A la veille de donner la paix au monde, le héros que je servais périt ; la royauté périt avec lui. Dieu veuille qu'il n'arrive de plus grands malheurs encore ! Je vais mourir aussi : c'est mourir en belle compagnie que de mourir avec son roi et avec la monarchie : Mors regis fidesque in regem et ducem meum mors mea. » Des domestiques fidèles volèrent le cadavre de leur maître, qui reçut une sépulture honorable à Hambourg.

Après la mort de Charles XII, le tzar Pierre avait Projet de pain Nous n'avons pas trouvé l'original français de cette inscription.

envoyé le comte de le Fort à Stockholm pour complimenter la reine Ulrique-Éléonore, et pour l'inviter à continuer et à accélérer les négociations d'Aland. Elle s'y montra disposée, et envoya à Löfö le baron de Lilliensted, en remplacement du baron de Górtz; mais, comme les Suddois ne pouvaient se résoudre à renopcer aux belles provinces dont on leur demandait le sacrifice, et qu'ils se flattaient de trouver de l'appui de la part de l'empereur, de la France et de l'Angleterre, ces deux puissances étant alors intimement liées, on proposa de conclure la paix à un congrès qui serait tenu à Brunswick, aux conditions suivantes:

1º. L'autorité royale sera limitée entre les mains d'Ulrique-Éléonore et des futurs rois de Suède, et Pon rendra à la noblesse les biens qui lui ont été enlevés par la réduction.

2°. Vu que les provinces d'Allemagne ont été plus à charge qu'à profit au royaume de Suède, à ses privilèges et à son repos, ou en disposera en faveur de ceux qui les tiennent, afin d'engager par là les puissances 'alliées à s'employer efficacement pour faire rendre à la couronne de Suède la Livonie et la Finlande, sans lesquelles la Suède manquerait de moyens de subsistance et d'une barrière contre la Russie.

5°. Ainsi, l'électeur d'Hanovre auta les duchés de Brêmen et de Verden ; le roi de Danemark, Stralsund avec son district jusqu'à la Péene et l'île de Rügen ; le roi de Prusse, Stettin et son district jusqu'à la Péene.

4°. Le duc de Holstein-Gottorp sera remis en pos-

SECT. XXII. ULRIQUE-ÉLÉONORE, 1718-1720. 127

session de tout ce que ses ancêtres ont eu avant la guerre, à condition qu'il ne rétablisse pas la forteresse de Tonningen ni aucune autre en Holstein, et qu'il reconnaisse les droits d'Ulrique-Éléonore au trône de Suède.

5°. Le roi de Pologne, électeur de Saxe, aura les terres et les revenus royaux du territoire de Wismar et de l'île de Pôle, avec une somme d'un million et demi de rixdalers à payer par les rois de la Grande-Bretagne, de Danemark et de Prusse.

6°. Le duché de Courlande sera mis à la disposition de la république de Pologne, ainsi qu'il lui appartient.

7°. La noblesse de Mecklembourg sera remise dans ses anciens privilèges et libertés.

8°. La ville de Rostock sera déclarée ville libre et hanséatique.

9°. La Livonie, la Finlande et toutes les conquêtes que le trar a faites sur les Suédois, seront rendues à la couronne de Suède, hormis Pétersbourg, Cronschlot et Narva avec leurs dépendances, qui resteront au tzar, s'il accepte le traité; mais si l'on est obligé de continuer la guerre contre lui, on lui enlèvera l'Ingrie et la Carélie, ainsi que Smolensk et Kieff; ces dernières places seront rendues à la Pologne.

10°. Il y aura alliance offensive et défensive entre toutes les parties contractantes.

Se consiant à ce projet de pacification, le gouver- Traitée de nement suédois, que le tzar avait itérativement invité 22 juilles 1799. à conclure la paix, par le baron d'Ostermann, qu'il

envoya au mois d'avril 1719 à Stockholm, rompit les conférences d'Aland, et se rapprocha de la Franoc, qui lui offrit sa médiation pour se réconcilier avec la Grande - Bretagne. En conséquence, par les démarches du résident de France à Stockholm. M. de Campredon, une convention préliminaire fut signée le 11 juillet avec le roi d'Angleterre, comme électeur de Brunswick-Lunebourg, et le 18 août avec le même souverain, comme roi de la Grande-Bretagne, et le même jour avec la Prusse. Le roi d'Angleterre promit d'envoyer une flotte dans la Baltique pour préserver la Suède de l'invasion dont les Russes la menaçaient; mais le nouveau gouvernement tarda de conclure définitivement avec la Grande-Bretagne . et de s'assurer ainsi de l'assistance effective de la flotte 4 de l'amiral Norris. Cette circonstance permit à Pierre Ier de réaliser la menace que le baron d'Ostermann avait proférée en son nom à Stockholm peu de temps avant la rupture des négociations d'Aland. A la tête de plusieurs escadres de ses galères, l'amiral Apraxin débarqua, dans les mois de juin, juillet et août, sur divers points des côtes suédoises, dévasta l'Ostrogothie, la Sudermanie, l'Upland et la Gestricie, et répandit la consternation jusqu'a Stockholm. Huit villes, cent quarante-un châteaux, mille trois cent soixante-un villages ou fermes, quarante-trois moulins, seize magazins, deux usines de cuivre et quatorze de fer, avec plusieurs vastes forêts, furent brûlés et détruits, et l'on emmena une grande quantité de bestiaux. Le tzar publia un manifeste pour justifier taut d'horreurs.

Pendant cette expédition, il fit offrir la paix aux Suédois sous les conditions suivantes : l'Esthonie, l'Ingrie et la Carélie devaient lui être cédées à perpétuité, et la Livonie pour quarante ans; il voulait rendre la Finlande. Le gouvernement suédois rejeta ces propositions.

Au milieu des dégâts que les Russes causaient en Suède, la négociation pour la paix définitive entre ce pays et les rois de Prusse et de la Grande-Bretagne, le dernier comme électeur de Brunswick, continuait à Stockholm sous la médiation de M. de Campredon. La terreur qu'inspiraient les Russes jeta néanmoins du retard dans cette négociation; mais la flotte anglaise s'étant avancée jusqu'à Stockholm pour protéger cette capitale, rien ne s'opposa plus à la signature de la paix avec George I, qui cut lieu le 20 novembre 1719.

La reine de Suède cède à toute perpétuité au roi de la Grandc-Bretagne, comme électeur de Brunswick-Lunebourg, les duchés de Brêmen et de Verden, sur et le roi d' le même pied qu'ils ont été cédés à la Suède par l'art. 10 du traité d'Osnabruck, avec tous les droits qui y sont attachés, nommément avec celui d'hypothèque sur le village de Wildeshausen, et avec les fiefs que la Suède tenait de l'empereur et de l'Empire. Art. 3.

Les États et sujets des deux duchés seront maintenus dans leurs libertés, biens, droits et privilèges, de la manière qu'ils leur ont été assurés par la paix de Westphalie, comme aussi dans le libre exercice de la confession d'Augsbourg. Art. 4.

Les alliances qui ont ci-devant subsisté entre le roi XXXIV.

de la Grande-Bretagne, comme roi et comme électeur, et la couronne de Suède, seront renouvelées, et le roi de la Grande-Bretagne s'engage à payer à la Suède la somme d'un million de rixialers. Art. 8.

La paix de Westphalie, en tant qu'elle n'est pas changée par le présent traité, reste dans sa force et vigueur. Art. 9.

Par des articles séparés on convient de nommer des commissaires chargés de la liquidation de diverses prétentions réciproques. Par cette liquidation <sub>2</sub> le roi d'Angleterre bonifiera à la couronne de Suède les revenus qu'il a tirés des duehés de Brèmen et de Verden avant leur cession , ainsi que les effets militaires qu'il y avait saisis. Il restituera à la noblesse et aux autres propriétaires les revenus perçus de leurs terres séquestrées.

Traité d'alliance de Stockholm du 1 fé-

 Les dispositions de la paix de Stockholm furent complétées par deux autres traités qui furent signés, l'un à Stockholm, le 21 janvier 1720, l'autre à Hamboure, le 18 août 1729.

Le premier établit entre les deux états une alliance ayant pour objet la défense de leurs royaumes et la liberté de la navigation et du commerce de la Baltique, de la mer du Nord et de la Manche. Ard. 4.

On s'assistera mutuellement d'un secours de 6,000 hommes. Art. 5 et 6.

Si ce secours n'était pas suffisant, on conviendrait d'un secours ou de subsides ultérieurs. Art. 10.

Le roi de la Grande-Bretagne enverra, au printemps prochain, une forte escadre dans la mer Baltique; cette escadre, réunic à la flotte suédoise, s'opposera aux invasions du tzar, et contribuera à faire obtenir à la Suède des conditions de paix raisonnables, Art. 11.

Comme il importe à la religion protestante et au commerce de la Suède et de la Grande-Bretagne, de même qu'à toute la chrétienté, que le tzar ne domine pas sur la mer Baltique, le roi de la Grande-Bretagne non - seulement donnera le secours promis par ce traité, mais il engagera aussi ses alliés à secourir la Suède coutre le tzar, en cas que celui-ci ne voulât pas se prêter à signer une paix raisonnable, et à rendre à la Suède ce qui lui est indispensable pour sa sûreté, et pour garantir la liberté du commerce de la mer Baltique.

La seconde convention a pour objet de confirmer le recez dressé par la commission nommée en vertu de 18 de sarticles séparés de la paix de Stockholm. Le roi-electeur payera à la Suède, pour toutes ses prétentions, une somme de 90,000 rixdalers, et 5,500 rixdalers aux officiers civils suédois qui avaient perdu lenrs places, indépendamment de 5,148 rixdalers dus au chancelier Engelbrechten.

Une suspension d'armes entre la Suède et la Pologne, dout nous parlerons au chap. XVI, fut conchue à la Stockholm, le 7 jauvier 1720. On en fit un sceret pour le le tzar, qui n'aurait sans doute pas manqué de s'en venger sur la Pologne alors inondée de ses troupes. Il lui fut plus difficile de témoigner son mécontentement à la Grande-Bretagne; néanmoins il lui fit autant de

Armistice de tockholm avec Polegue, 720. mal qu'il était en son pouvoir, en ordonnant d'arréter les négocians anglais dans ses états, et de séquestrer leurs marchandises.

Paix de Stockholm du 1 février 1720 entre la Suède et la Pensee.

Le jour même de la signature de l'alliance de Stockholm, le 1<sup>st</sup> février 1720, la paix fut aussi signée à Stockholm, entre la Suède et la Prusse, sous la médiation de la France et de la Grande-Bretagne. Ce traité renferme les dispositions qu'on va lire.

La Suède cède à toute perpétuité au roi de Prusse la ville de Stettin, avec le district situé entre l'Oder et la Péene, les îles de Wollin et d'Usedom, les embouchures de la Swine et du Dniepenau, le Frisch-Haff, et l'Oder jusqu'à l'endroit où il tombe dans la Péene. Le roi de Prusse jouira, dans les domaines cédés, de tous les droits qui appartenaient à la Suède en vertu du traité d'Osnabruck. Art. 5.

Quant à la voix et à la séance à la diète et dans les assemblées du cercle, à l'égard du duché de Poméranie, les choses en resteront dans les termes du traité de Westphalie. Art. 4.

Les art. 5 et 6 maintiennent les droits et priviléges des habitans des villes et districts cédés, et nommément de la noblesse.

Les biens, injustement enlevés en vertu de la réduction, seront restitués. Art. 7.

Le roi de Prusse se charge, par les art. 9 et 10, des dettes des districts cédés.

Par l'art. 12, il est arrêté, pour l'avancement du commerce entre les deux états, que la Péene qui leur servira de frontière, restera commune, et qu'il ne sera permis ni à l'un ni à l'autre d'établir de nouveaux péages sur cette rivière, ni de rehausser les anciens, mais que toutes choses resteront à cet égard sur le même pied où elles ont été avant la guerre. Les sujets prussiens auront/ le libre usage du port de Grünschwart, sans être obligés d'y payer, ni à Ruden, aucun impôt, pourru qu'ils paient à Wolgast les droits usités avant la guerre. La même liberté sera accordée aux sujets suédois de la Poméranie dans les ports, eaux et endroits cédés.

Il est permis à la poste de Suède en Poméranie d'avoir une station franche à Anclam, où elle livrera les lettres, paquets et passagers venant des places suédoises, au commis de la poste de Prusse, et en recevra de même les lettres et paquets qui y arriveront pour être transportés dans la Poméranie suédoise. Art. 16.

Le roi de Prusse s'engage, par l'art. 17, à n'assister en aucune manière le tzar, tant que durera la guerre entre lui et la Suède, ni contre cette puissance, ni contre les alliés de cette puissance.

Ce prince renouvellera au contraire les alliances qui ont subsisté entre sa maison et la Suède, comme aussi la garantie de ce qui sera stipulé à l'avantage de la maison de Holstein-Gottorp. De plus, il paiera à la reine de Suède, en trois termes, à Hambourg, la somme de deux millions de rixdalers. Art. 18.

La Suède cède encore au roi de Prusse les villes de Damm et de Golnau, situées au-delà de l'Oder, avec toutes leurs appartenances et dépendances. Le roi de Prusse promet de son côté d'employer ses bons offices pour procurer une paix sûre et équitable à la Suède de la part de ses ennemis actuels. Art. 19.

La paix de Westphalie restera dans toute sa force et vigueur, en tant qu'elle n'est point changée par le traité actuel, ni par celui de la Suéde avec le roi de la Grande-Bretagne, ni par les traités qui se feront encore pour la paix du Nord, de concert avec le roi de Prusse. La partie de la Poméranie et l'ile de Rügen, qui ontété occupées par les troupes de Danemark, seront rendues à la Suéde, conformément à la déclaration que la cour de Copenhague en a donnée. Le roi de Prusse retirera ses troupes de la ville de Wismar, dès que la paix entre le Danemark et la Suéde sera rétablie. Art. 20.

On demandera et on admettra la garantie de l'empereur pour le présent traité de paix. Art. 21.

Par des articles séparés, signés le même jour que le traité de paix, il fut convenu :

1°. Que les deux souverains emploieraient tous les moyens possibles pour que les adhérens de la confession d'Augsbourg, de même que les Réformés, jouissent, tant au-dedans qu'au dehors de l'Empire, des droits et libertés qui leur ont été accordés par les paix de Westphalie et d'Oliva. « La religiou protestante, y est-il dit, étant opprimée et persécutée en plusieurs endroits en dedans et hors de l'Empire, contre les dispositions des traités de Westphalie et d'Oliva, de manière qu'elle court graud risque d'être entièrement anéantie en quelques contrées, les deux

souverains promettent d'employer tous les moyens possibles pour que les adhérens de la confession d'Augsbourg non variée, de même que les Réformés, soient maintenus sur le pied des traités de Westphalie et d'Oliva, et d'autres, dans l'exercice de leur religion et dans la liberté de conscience, non seulement en Empire, mais dans tous les autres endroits où cette religion a été en vigueur, et que les Évangéliques ou Réformés opprimés soient rétablis dans la possession et la jouissance tranquille de leurs droits, privilèges, liberté de conscience et de religion. »

2°. A l'égard des pays et endroits cédés, le roi de Prusse promet que, quand quelque affaire concernant les sujets de la confession d'Augsbourg sera portée au consistoire prussien, elle ne sera jugée que par des membres de la confession d'Augsbourg.

Une déclaration suédoise qu'on trouve à la suite du traité de Stockholm, et qui est du 14 mars 1720, porte que la communion de la Péene, stipulée par l'art. 12, cessera aux endroits où les deux rives appartiennent à un seul, et qu'elle ne s'entendra que de la seule liberté de la navigation. La juridiction sur cette rivière sera tellement partagée entre les deux parties. que l'une l'exercera de son côté et l'autre sur l'autre.

Un différend qui subsistait encore touchant les com droits de douane connus sous le nom de Licent de du 31 mai 1720, Stettin, fut aussi terminé sous la médiation de la France et de l'Angleterre, par une convention particulière signée à Stockholm le 31 mai 1720. Il y est dit que le Licent de Stettin appartiendra au roi de

Pruse, et que tous les vaisseaux, de quelque nation qu'ils soient, allant à Stettin ou en revenant, paieront seulement à Wolgast l'ancienne douane appelée Fürsten-Zoll. Mais quant aux vaisseaux, de quelque nation qu'ils soient, qui entreront de la mer dans les rivières de Péene, de Trebel et autres, sans toucher à Stettin, ils paieront à Wolgast, soit en allant, soit en revenant, non-seulement l'ancienne douane, mais

Stockholm du l juin 1720, ents la Suède et le Dancmark. aussi le licent de Stettin. La paix la plus difficile à conclure fut celle entre la Suède et le Danemark. Frédéric IV avait fait des conquêtes; il était maître de l'île de Rügen, de Stralsund et d'une partie de la Poméranie, ainsi que de Marstrand et du pays de Bohus; l'exemple du Hanovre et de la Prusse semblait l'autoriser à garder ce qu'il possédait; mais comme on ne voulut pas entièrement expulser les Suédois de l'Allemagne, le plus faible de leurs ennemis fut obligé de renoncer-à ses avantages. Le roi de Danemark borna finalement ses prétentions à l'acquisition du district de Bohus, pourvu qu'on lui payat la somme d'un million de rixdalers , qu'on lui sacrifiât le duc de Holstein, et que la Suède garantît au Danemark la possession du Sleswick dont ce prince avait été dépouillé. La dernière difficulté fut écartée par les cours de Versailles et de Londres. Leurs ministres promirent qu'elles se chargeraient de la garantie du Sleswick. En conséquence la paix entre la Suède et le Dancmark fut signée, à Stockholm, le 5 juin 1720; des articles explicatifs furent signés à Frédéricsborg le 3 juillet 1720. La déclaration de la France, pour la garantie du Sleswick, est du <sup>5</sup>/<sub>14</sub> juin; celle de la Grande-Bretagne, du 25 juillet.

Paix perpétuelle, amnistie générale et entière liberté de commerce entre les deux états. Art. 1 à 3.

De part et d'autre, on renonce à tous les traités, conventions ou alliances qui pourraient être contraires à la teneur du présent traité; et l'une des puissauces contractantes ne consentira désormais à aucune alliance ou traité qui pourrait causer du dommage ou du préjudice à l'autre. Art. 4.

Le roi de Danemark s'engage à n'assister ni directement ni indirectement le tzar contre la couronne de Suède et ses alliés, aussi long-tempa que la présente guerre durera, à ne souffiri dans ses ports aucuns armateurs russes destinés à troubler le commerce, ni donner retraite à aucune prise faite par ces armateurs sur quelque nation que ce soit, et, s'il arrivait que de telles prises entrassent dans ses ports, à les faire restituer à leurs légitimes propriétaires.

La Suède déclare qu'elle ne s'opposera point à ce qui sera stipulé entre le Danemark et les puissances médiatrices au sujet du duché de Sleswick. Elle promet de ne donner au duc de Holstein-Gottorp aucun secours qui pourrait préjudicier à cette stipulation. Voici les propres termes du traité: « Comme S. A. S. le duc de Sleswick-Holstein a été enveloppé dans la guerre du Nord, et que l'étroite liaison du sang qui est entre Sadite Altesseet la couronne de Suède, pourrait être considérée comme un obsfacle à la décision de ce qui regarde le duché de Sleswick, S. M. Sué-

doise, pour elle et la couronne de Suède, déclare et promet par ces présentes de ne s'opposer directement ni indirectement à ce qui sera stipulé en faveur du roi de Danemark, concernant ledit duché de Sleswick, par les deux puissances médiatrices qui ont concouru au présent traité, et de ne donner aucune assistance de fait audit duc contre le roi de Danemark, pour l'inquiêter au préjudice des susdites stipulations. »

Les stipulations dont il est question dans cet article se rapportent aux actes de granntie délivrés par les puissances médiatrices en faveur du roi de Danemark, immédiatement après la conclusion de la paix. C'est pour ménager la délicatesse de la Suède qu'on n'exigea point son consentement formel à la cession du duché de Sleswick. Il ne convenait pas que cette puissance sacrifiât expressément les intérêts d'une maison qui n'avait été dépouillée de ses états que par une suite de son attachement à Charles XII.

Le roi de Danemark restitue au roi et à la couronne de Suède la partie de la Poméranie que ses armes avaient occupée, jusqu'à la rivière de Péene, comme aussi la ville et la forteresse de Stralsund, l'île et h principauté de Rügen, avec la ville de Marstrand dans le gouvernement de Bohus. Art. 7.

La ville de Wismar est pareillement renduc à la Suède. Art. 8.

En considération de ces restitutions, la Suéde renonce à l'exemption et franchise de péage du Sund et des deux Belts, dont les Suédois avaient joui jusqu'alors en vertu des traités de pais antérieurs. Les vaisseaux suédois seront traités dorénavant de la même manière que les Anglais, les Hollandais et les nations à présent ou dans la suite les plus favorisées 1.

La Suède promet en outre de payer au roi de Danemark la somme de 600,000 rixdalers sur le pied de Leipzig de 1690. Art. 10.

Les archives de Stralsund, de Greifswald et de Wismar, avec la bibliothèque et tous les titres et papiers qui regardent le pays, seront rendues à la Suède. Art. 11.

Les différends survenus au sujet des limites de la Finnmarkie ou Laponie norvégienne, seront terminés par des commissaires qu'on nommera de part et d'autre 2.

La Suède continuera à avoir un commissaire à Helsingür et un bureau de poste, qui recevra directement et expédiera de même les lettres concernant la Suède. Il sera également permis au roi de Danemark

 En vertu du règlement de 1645, les nations les plus favorisées paient un pour cent des marchandises, et les autres un et un quart pour cent.

\* Les limites de la Finnanskie, et grácelament celles entre les deux citats du côté de la Norvège, ont de soigneusement déterminées par une convention particulière qui fin négoriée et signée à Strömstad, dans le gouvernement de Bohus, le 2, octobre (n. st.) 1754. D'après la ligne de démarcation qui y fut aloptée, le territoire de Kautokien oct d'Afriovara à été adjugé à la Norvège, et les Lapons d'Utiocki, de Tornes et d'Ennrès à la Suède. Il y fut aussi convena que toutes les prétentions qu'un état aurait contre l'autre pour raison des terres et possessions situées hors des limites qu'i leur sont respectivement assignées, sersaine à la panis anéatiment.

d'avoir un commissaire à Helsingborg, et de faire passer ses lettres, une fois la semaine, par la Suède; comme la Suède, pour l'avenir, ne pourra faire passer les siennes qu'une fois la semaine par le Danemark. Le commissaire suédois soignera l'expédition des vaisseaux de sa nation, qui passeront le Sund et les deux Belts. Art. 15.

Les conventions et traités de paix précédens entre la Suède et le Danemark sont confirmés en tant qu'ils ne sont pas contraires au présent traité. Art. 16.

Par la convention explicative de Frédéricsborg, du 5 juillet 1720, il est arrêté:

- 1°. Que, pour prévenir toutes contestations, les forteresses, pays, artillerie et magasins dont le traité de paix ordonne la restitution, seront rendus dans l'état où ils sont maintenant, et non dans celui où ils es trouvaient lors de la reddition des places, ainsi qu'il est porté par les articles 7 et 11 du traité;
- 2°. Que les fortifications de la ville de Wismar ne seront jamais rétablies, mais que cette ville restera dans l'état où elle est actuellement;
- 5°. Que l'on cachetera toujours la valise de la poste suédoise à Helsingür, ainsi que celle de Danemark pour la Norvège à Helsingborg; il est expressément défendu aux postillons de part et d'autre d'avoir une seconde valise, de prendre des lettres particulières de qui que ce soit, et de sonner du cornet.

Ulrique-Éléonore ne réguait plus lorsque les derniers de ces traités furent signés. A la diète qui s'assembla au mois de janvier 1720, elle fit connaître aux

Abdication d'Ulrique-Eld nore, janvier États ce qui, depuis la mort de Charles XII, n'avait cessé d'être le veu de son cour. Elle abdique en faveur de son époux, sa vie durant, se réservant de reprendre les rênes du gouvernement, si ce prince mourait avant elle. Les paysans trouvèrent fort naturel que l'époux de la reine fût roi; le clergé n'avait rien à objecter, puisque Frédéric renonça au calvinisme; tous les généraux et officiers lui étaient attachés comme à leur chef, et il gagna la noblesse en souscrivant à un acte de sûreté ou à une capitulation par laquelle le pouvoir monarchique fut restreint par de nouvèlles modifications.

Ülrique-Éléonore survécut vingt-un ans à son abdication; mais elle mourut avant son époux. Elle avait les traits et le caractère de Charles XII, principalement son entêtement, que rien ne put jamais fléchir.

#### SECTION XXIII.

Avénement de Frédéric au trône de Suède; paix de Nystad, 1721.

Avénement de Fréderie de Herse. Frédéric, qui par suite de l'abdication de son épouse fut du, le 51 mars 1720, roi de Suède, en montant sur un trône auquel il n'avait aucun droit par sa naissance, sigua, le 12 mai, une nouvelle constitution, et fut couronné à Stockholán le lendemain. Fils aîné et héritier présomptif de Charles, landgrave de Hesse-Cassel, il avait quarante-quatre ans au moment de son élection.

Nouvelle forme du go L'exposition du changement qu'éprouva par sa capitulation la forme du gouvernement de la Suède, et l'histoire de son règne appartiennent à la huitième période. Ici nous en parlons seulement parce que ce fut dans la première anuée de son règne que la grande guerre du Nord a été terminée par la paix de Nystad. Quoique abandonné de ses alliés, Pierre I<sup>er</sup> persiste.

de la guerre entre la Suéd et la Russie. dans sa résolution de ne faire la paix avec la Suède qu'aux conditions qu'il lui avait dietées dans les conférences d'Àland. Loin d'être intimidé par l'apparition dans la mer Baltique d'une flotte anglaise qui se réunit à celle de la Suède, il fit sortir une escadre sous les ordres du prince Galitzin: celui-ci défit, le 7 août 1720, une escadre suédoise auprès de l'île de Grânhamm, et s'empara de quatre frégates ennemies qu'il emmena en triomphe à Saint-Pétersbourg, presque sous les yeux de l'amiral Norris et de la flotte anglaise.

Pendant le cours de cette campagne, un corps russe de 5,000 hommes s'embarqua à Wass, en Finlande, sous les ordres du brigadier Mengden, et fit une descente dans la Westrobothnie, où il brûla la ville d'Uméä, et mit tout à feu et à sang dans cette province et dans la partie de la Laponie suédoise qui en dépend 1.

En 1721, la flotte anglaise couvrit Stockholm, mais elle ne put empècher les Russes d'envahir la Gestricie. Le lieutenant-général Lacy dévasta toutes les côtes de la Norlande depuis Gefle jusqu'à Uméi, dans une étendue de deux cent quarante lieues 3.

Ces pertes, ainsi que la crainte du nouveau roi de Suede que la Russie ne favorisât les prétentions du Nyimba de Holstein au trône de Suède, où il était appelé par les vœux d'une grande partie de la nation, engagèrent le ministère suédois à réclamer la médiation de la France, afin d'obtein la paix. M. de Campredon, ministre de Louis XV à la cour de Suède, se rendit à Saint-Pétersbourg pour préparer les voies à une négociation. Nystad, ville de la Finlande, fut choisie pour lieu du congrès.

L'ouverture du congrès eut lieu au commencement du mois de mai 1721. Ce fut en vain qu'on sollicita

<sup>&#</sup>x27;Ils incendièrent 2 châteaux, 41 villages, 1026 ferines, 17 moulins, 113 magasins, 21 vaisseaux marchands.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cette année les Russes détruisirent 4 villes (Soderhamn, Hud-wikswall, Sundswall et Hernosand), 509 villages, 79 fermes renfermant 4159 maisons, 334 magasins.

auprès du tzar un armistice pour le temps que dureraient les conférences; ses escadres continuèrent à infester les côtes de la Suède : il ne fut pas plus possible d'obtenir qu'il se relichàt de la rigueur des conditions qu'il avait dictées. Il fallut que le paix se fit comme il l'avait voulue. Elle fut signée à Nystad, le jout par l'appender 1 l'appender de l'impiembre de l'avait voulue il se principales conditions :

Paix de Ny - Il y aura paix et amitté sincère entre les deux états; ils ne donneront aucun secours l'un aux ennemis de l'autre, ni ne contracteront aucune alliance qui soit contraire à cette paix. Art. 1.

> - Il y aura amnistie générale dont il n'y aura d'exceptés que les Cosaques russes, qui ont passé au service du roi de Suède. Art. 2.

> Les hostilités cesseront tant par terre que par mer dans trois semaines, ou plus tôt s'il est possible, après la signature de la paix. Art. 3.

La Suède cède à toute perpetuité à la Russie, la Livonie, l'Esthonie, l'Ingrie et une partie de la Carélic, de même que le district du fief de Wibourg spécifié dans l'article du réglement des limites, avec les îles d'OEsel, de Dagöï, de Müen, et toutes les autres îles depuis la frontière de Courlande sur les côtes de Livonie, Esthonie, Ingrie et du côté oriental de Reval, sur la mer qui va à Wibourg, vers le midi et l'orient. Art. 4.

Le tzar restitue à la Suède le grand-duché de Finlande, excepté la partie qui en a été réservée dans le réglement des limites. En outre le tzar s'engage à faire payer à la Suède la somme de deux millions de rixdalers dans des termes fixés. Art. 5. Letzar paya ces deux millions, parce que, dans l'alliance contractée au commencement de la guerre avec Auguste II, il avait promis de rendre à la Pologne toute la Livonie, s'il pouvait s'en rendre maître. Il la garda ainsi comme une province achetée.

La Suède se réserva la permission pour toujours de faire acheter annuellement des grains à Riga, Réval et Arensbourg, pour la somme de 50,000 roubles, lesquels grains sortiront desdites places pour être transportés en Suède, sans payer aucun droit ni impôt. Le tzar excepte seulement les années de disette et où il serait obligé, pour des raisons très-graves, de défendre la sortie des grains généralement pour toutes les nations. Art. 6.

Le trar promet aussi de la manière la plus solenmelle qu'il ne se mèlera point des affaires domestiques de la Suède, ni de la forme du gouvernement qui a été établie par les États du royaume. Art. 7. Par cet article, Pierre I garantit tacitement ce qu'on appelle en Suède l'abolition de la souveraineté, et abandonna le due de Holstein, son futur gendre. C'était la condition à laquelle Frédéric avait attaché son consentement à toutes les cessions que la Suède faisait par le traité.

L'art. 8 détermine les limites du district de Wibourg et de la Carélie, telles qu'elles doivent être réglées par des commissaires. Elles commenceront sur la côte septentionale du golfe de Finlande, près de Wickolax, et s'étendront de là à une demi-lieue du

10

rivage de la mer jusque vis-à-vis de Willayoki, et de là plus avant dans le pays. Les limites dans la Laponie resteront sur le même pied qu'elles étaient avant le commencement de la guerre.

Les habitans de la Livonie, de l'Esthonic et d'Œsel scront maintenus dans l'entière jouissance des priviléges, coutumes et prérogatives dont ils ont joui sous la domination de la Suède. Art. 9.

La liberté de conscience et l'exercice de la religion évangélique leur seront parcillement conservés avre les églises et écoles, sur le pied qu'elles étaient da temps de la dernière régence du roi de Suède, à condition cependant que l'on y puisse aussi exercer librement la religion greeque. Art. 10.

Quant à la réduction et à la liquidation qui se firent du temps de la régence précédente du roi de Suède, cu Livonie, Esthonie et Offsel, le tzar promet de faire rendre justice à un chacus, et de faire rentrer dans leurs biens ceux qui en auront été injustement dépossédés. Art. 41.

Le dernier historien de la Livonie observe que cet article constate la générosité de Pierre Ir., car certainement la disposition qu'il renferme n'avait pas été exigée par la Suède. Le taar, en prenant possession de la Livonie, avait promis d'abolir ce qu'on appelait la réduction, et il voulut tenir sa parole. Effectivement, la commission qu'il institua après la paix, rendit plus de 4,000 haaken 1.

Voy. DE BRAY, Essai critique sur l'histoire de la Livonie, sol. 11, p. 1, p. 322 el 324. Nous venons de voir cependant que la

Les biens confisqués sur ceux de Livonie, d'Esthonie et de l'île d'OEsel qui ont tenu, pendant la guerre, le parti du roi de Suède, leur seront rendus en conformité de l'amnistie. Art. 12.

Le roi et la république de Pologne, comme alliés du tzar, sont compris dans cette paix. Le roi de Suède s'engage à conclure, sous la médiation du tzar, une paix durable avec la république. Art. 15.

Les Suédois et les Russes jouiront réciproquement, quant au commerce, des mêmes priviléges et prérogatives qu'on accorde aux plus grands amis des deux états. Art. 16.

On viendra réciproquement au secours des vaisseaux naufragés, moyennant une récompense convenable, et on rendra fidèlement ce qui aura été poussé à terre. Art. 18.

Les vaisseaux russes, en passant devant une forteresse de Suède, la salueront de leur canon, et la forteresse répondra à leur salut. Les vaisseaux suédois observeront le même cérémonial en passant devant une forteresse du tzar, et ils recevront les mêmes honneurs. En cas que les vaisseaux des deux nations se rencontrent en mer ou en quelque port, ils se salueront les uns les autres de la salve ordinaire. 47119.

On convient de ne plus défrayer, comme c'était l'usage jusqu'alors, les ministres qu'on s'enverra réciproquement. Art. 20.

même chose avait été statuée dans le traité de paix entre la Suède c1 la Prusse. Voy. p. 131 de ce vol.

De la part du roi de Suède, on comprend dans le traité le roi de la Grande-Bretagne, à la réserve des griefs qu'il y a entre-le tzar et ce monarque, qu'on tâchera de terminer. Art. 21.

Par un article séparé, le roi de Suède renonce aux titres des provinces cédées à la Russie, et consent à accorder ces titres au tzar et à ses successeurs.

Paix entre la Suède et la Sare,

Par la paix de Nystad, la Suède fut réconciliée, au moins en apparence, avec le dernier ennemi qui lui restait. Néanmoins la paix n'avait pas été conclue avec l'électeur de Saxe, voi de Pologne, puisque ce traité préliminaire et secret de 1720 1 n'avait pas été changé en traité de paix définitif.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1729; alors en vertu d'un arrangement convenu entre les deux cours de Stockholm et de Varsovie, le roi de Suède adressa, le 9 mai, au roi de Pologne, électeur de Saxe, une lettre portant qu'il y aurait dorénavant une paix stable et permanente entre le roi de Suède, d'une part, et le roi Auguste et ses successeurs à l'électorat de Saxe, de l'autre, et que cette déclaration aurait la force d'un traité formel entre les deux états. Le roi de Pologne y répondit par une lettre datée de Varsovie du 2 min 1729.

Paix entre Suède et la Pe legge. La déclaration concernant la paix entre la Pologne et la Suède, ne fut donnée à Varsovie que le 7 octobre 1752. Elle porte qu'en conséquence du décret de la diète de 1726, tous les changemens que les derniers troubles avaient apportés au traité de paix d'Oliva,

<sup>&#</sup>x27; Voy. p. 131 de ce vol-

entre la Suède et la Pologne, seraient annutés, et que ce traité de paix reprendrait toute sa force et toute sa vigueur. Il est ajouté que cette déclaration aurait la force d'un traité solennel.

Telle fut la fin de la guerre du Nord dont la Suède sortit dépeuplée, appauvrie et dépouillée de toute ses possessions en Allemagne, si nous exceptons Wismar et Stralsund avec la partie de la Poméranie située au nord de Gune, et avec l'êt de Rügen. Elle conserva la Scanie avec les autres conquétes grélle avait faites sur le Danemark; mais elle perdit la franchise des droits du Sund et des Belts, que le traité de Siöröd lui avait assurée en 1613.

### CHAPITRE XV.

Histoire de Danemark, depuis 1618 jusqu'en 17201.

# SECTION I.

Suite du règne de Christian IV, depuis 1618 jusqu'en 1648.

Christian IV, septième roi de Danemark de la maison d'Oldenbourg, un des plus grands rois du Nord, souche d'une série de monarques distingués par leurs vertus, et chéris comme pères et bienfaiteurs de leurs peuples, occupait le trône depuis 1588. On peut diviser l'histoire de son règne en trois parties: 1°. les événemens antérieurs à l'année 1625, époque où ce prince prit part à la guerre de trente ans; 2°. événemens qui sont relatifs à la guerre de trente ans, jusqu'à la paix de Lubeck, en 1650; 5°. événemens postérieurs à la paix de Lubeck.

Dans le chapitre XXV du livre précédent, nous avons rapporté les événemens du règne de Christian IV jusqu'en 1625, ou de la première partie de son règne. Une section du premier chapitre du présent livre est consacrée à l'histoire de la période danoise de la guerre de trente ans. Le principal événe-

Suite du vol. XXIII, p. 396.

ment de la troisième partie, savoir la guerre avec la Suède, qui a été terminée en 1645 par la paix de Brömsebro, a également été raconté. Il s'ensuit qu'il ne nous reste que peu de faits à rapporter des dernières vingt-huit années de Christian IV.

Le 15 novembre 1640, mourut, à l'âge de vingt- Acquisition quatre ans et sans avoir été marié, Otton VI, dernier Pinneberg. comte de Schauenbourg de l'ancienne maison de ce nom, qui, jusqu'en 1459, avait possédé le Holstein et le Sleswick, et, au moment de son extinction. possédait encore les comtés de Schauenbourg et de Pinneberg 1. Le premier passa alors, par droit d'héritage à la maison de la Lippe 2; mais Christian IV et le duc de Holstein-Gottorp se mirent en possession, comme de démembremens du duché de Holstein. tant du comté de Pinneberg que de ce qui avait appartenu à la maison éteinte dans la ville de Hambourg. Les deux souverains partagèrent, le 7 décembre 1640, la succession de manière que le roi en eut les deux tiers, dans lesquels Altona et Uetersen étaient compris; le duc obtint le bourg de Bramstedt avec Elmshorn; le péage et la maison ou le palais des comtes à Hambourg, restèrent en commun. La ville de Hambourg, qui avait d'anciennes contestations avec le roi de Danemark, fut très-alarmée de cet événement; prétendant que Pinneberg était un fief d'Empire échu à la couronne, elle engagea l'empereur à en disposer en faveur du duc de Lauenbourg. Cette prétention n'avait aucun fondement. Il n'en était pas de

<sup>.</sup> Voy. vol. XIV, p. 249, 251. 2 Voy. vol. XXVI, p. 3.

même de celle que formait Élisabeth de Lippe, mère et héritière du dernier comte de Schauenbourg, puisque, par une transaction de 1460, le comté de Pinneberg avait été abandonné à la maison de Schauenbourg à titre d'alleu. Le roi et le duc rachetèrent cette prétention, par le traité de Flensbourg du 10 mars 1641, pour une somme de 145,000 reichsth. L'empereur, de son côté, vendit Altona à la ville de Hambourg, qui en prit possession. Le roi ordonna d'arracher les patentes que le sénat y avait fait afficher, et rassembla près de la ville une armée de 6,300 hommes, pour s'opposer à l'exécution des ordres impériaux, tandis que le duc de Holstein-Gottorp se mit en mesure en fortifiant Tönningen. Ces deux princes se maintinrent en possession de l'héritage.

Corfitz Ule-

Depuis 1652, la charge de grand maître de la cour ministre. vissiam IV. à laquelle était attachée une grande autorité, puisque la direction suprême des finances, le matériel de la flotte et de l'armée, et toutes les affaires de commerce en dépendaient, était restée vacante. En 1643, le roi accorda cette dignité à Corfitz Ulefeld, d'une ancienne maison du royaume, auquel il avait donné, en 1636, la main d'Éléonore, une de ses filles, et qu'en 1641 Ferdinand III avait élevé à la dignité de comte d'Empire. La nature avait pourvu Ulefeld de tous les charmes extérieurs; il possédait de grands talens et une instruction très-vaste; il parlait sept langues et connaissait très-bien le monde; dans les occasions il avait fait preuve non-seulement de ce cou-

Il en est question vol. XIV, p. 250.

taille, mais aussi de cette fermeté plus rare qui sert à supporter l'injustice et affronter les préventions des hommes puissans. Ce fut par ce sentiment élevé qu'il mérita le cœur et la main de la belle Éléonore. Toutes ces qualités étaient gâtées par de grands défauts; un penchant excessif pour la dépense et le faste, un désir immodéré d'accumuler des richesses, un caractère impérieux et vindicatif qui en firent un objet de crainte et de haine. Nommé ministre de Christian IV, Nouvell il se proposa d'améliorer les finances de l'état, et les du comme les droits du Sund étaient la principale source des revenus publics, il s'étudia à supprimer les abus nombreux qui s'étaient glissés dans cette branche de l'administration, et à prendre des précautions pour empêcher la fraude qui diminuait considérablement le produit des droits. Pour conserver aux royanmes du Nord leurs ressources contre les attaques de leurs ennemis, il défendit de laisser passer par le détroit le salpêtre, le soufre, la poudre, les armes et généralement toute munition de guerre destinée à être portée de la mer Baltique dans la mer du Nord. Par ces mesures le commerce des Hollandais avec les ports de la Baltique souffrit des entraves considérables, et les États-généraux accusèrent Christian IV d'être d'intelligence avec l'Espagne pour les forcer de faire la paix avec cette puissance. Dans leur colère les États de la province d'Hollande voulurent que la république déclarât la guerre au Danemark; ils entrèrent même en négociation pour une alliance avec la Suède

et les villes hanséatiques, et défendirent à leurs sujets tout commerce avec le Danemark, la Norvège et la Baltique.

Si cette prohibition fit baisser dans les ports de la Baltique le prix des grains qui sont la principale ressource de la Pologne et de la Livonie, en revanche, en Hollande, elle produisit la disette. Les négocians des divers pays intéressés et les habitans des autres provinces des Pays-Bas unis réclamèrent si hautement contre le système d'exclusion que les États d'Hollande se virent obligés d'y renoncer. Les États-généraux résolurent alors d'employer la force pour engager Christian IV à rapporter des ordonnances qui génaient si fortement leur commerce. Ils équipèrent une flotte destinée à convoyer leurs navires à travers le Sund et à s'opposer à toute perception de droits quelconques. Le roi de Danemark, effrayé de ces préparatifs, chargea son fils, l'archevêque de Brêmen, de négocier un accommodement, et diminua les droits sur quelques articles, notamment sur le salpêtre. Il fit ensuite conclure une convention, par laquelle les droits de péage du Sund furent remis, pour cinq ans, sur le pied où ils avaient été en 1637.

Cependant les États-généraux qui n'étaient pas revenus de la méfiance qu'ils avaient conçue contre le Danemark, s'allièrent, en 1640, avec la Suède pour la protection de leur commerce respectif. Leurs soupçons s'accrurent lorsqu'en 1641 ils virent Christian IV entamer une négociation avec l'Espague. Ils craignaient que leur intérêt ne fût compromis ; cette

appréhension était cependant sans fondement. Le roi de Danemark réclamait à Madrid un dédommagement pour divers navires que des armateurs de Dunkerque avaient enlevés à ses sujets; en même temps Christian Gyldenlöwe, fils naturel de Christian IV, qui était chargé de cette réclamation, négociait un traité de commerce pour sa nation, et pour lui-même l'entrée au service d'Espagne. Nommé général par Philippe III, il alla former sur l'Elbe trois régimens qu'il conduisit dans les Pays-Bas pour être employés contre les Hollandais.

Annibal Séhésted, politique habile et expérimenté, Madrid de 29 remplaça Gyldenlöwe dans la mission de Madrid, et mars 1641. y acquit une telle considération qu'il excita la jalousie de tous les autres ministres. Il conclut, le 19 mars 1641, avec le comte-duc Olivarez, un traité de commerce très-avantageux aux sujets danois. La cour d'Espagne promit de payer, à titre d'indemnité pour les prises faites par les armateurs de Dunkerque, 100,000 rixdalers en sel; Séhésted lui-même recut un présent de 8,000 florins et une pension de 16,000 florins pour cinq ans. Cependant quelques difficultés qui s'élevèrent ensuite furent cause que le roi d'Espagne ne ratifia le traité que le 5 février 1645.

Dans l'intervalle Ulefeld avait pris toutes les mesures possibles pour faire cesser la contrebande dans le Sund. Afin de tromper la vigilance des péages danois, les Hollandais s'arrangèrent avec les Suédois qui jouissant, en vertu de l'art. 4 du traité de Siöröd 1, d'une Voy. vol. XXII, p. 344.

exemption parfaite des droits du Sund , prétaient aux Hollandais leurs navires, ou, comme on dit aujourd'hui, leur pavillon pour le transport des marchandises hollandaises. La grande diminution que le montant des droits épreuva par cette connivence fit découvrir la fraude, et depuis ce moment les navires suédois furent sévèrement visités; les employés danois ayant reconnu, en 1645, que trois navires suédois étaient chargés de marchandises hollandaises, ils les saisirent, et la cour d'amirauté de Danemark les déclara confisqués. Cet événement fut le prétexte de la guerre que la Suède fit au Danemark ; car , nous l'avons déjà dit 1, le vrai motif du gouvernement suédois, en déclarant la guerre, fut d'empêcher le Danemark de jouer le rôle de puissance médiatrice dans les négociations de Westphalie.

1643 avec in Suède. Cette guerre fut malheureuse pour le Danemark.
Comme nous en avons rapporté toutes les circonstances, ainsi que les stipulations de la paix de Brömsebro qui y mit fin 2, il suffit de rappeler ici les principuux faits par forme de sommaire.

Invasion subite de la Chersonèse cimbrique en 1643, par Torstenson, suivie d'une déclaration de guerre de la part de la Suède <sup>3</sup>.

Invasion réciproque des provinces limitrophes situées sur le continent scandinave, en 1644; évacuation de la Chersonèse par les Suédois <sup>4</sup>, victoires navales remportées, le 1<sup>er</sup> juillet, par Christian IV

Voy. vol. XXXIII, p. 96,
 Voy. ibid., p. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voy. vol. XXV, p. 235. Voy. ibid. p. 236.

Nouvelle invasion du Holstein et de l'archevêché de Brême, dont le fils du roi de Danemark était administrateur, par le comte de Kosnigsmark; médiation armée des États-généraux; ouverture du congrès de Brômsebro 5.

La paix qui y fut signée le 15 août de la même année 4, reconnut en plein l'immunité des Suédois et des habitans des provinces suédoises sur le golfe de Finlande, du paiement des droits du Sund et des Belts; cette franchise n'est pas accordée aux provinces suédoises en Allemagne.

Le Danemark acheta la restitution des provinces Pais de qui avaient été conquises sur lui, par la cession de 1818. Plemptie, d'une partie de l'Héricdalie, et des îles de Gottland et d'OEsel, et par l'abandon pour trente ans de la province d'Halland. Christian IV refusa pendant quelque temps la ratification de ce traité dont les conditions lui paraissaient trop dures.

Le même jour où fut sigué le traité de Brömsebro, Charles de la Suède et le Danemark, les députés des États-de 1864, restriction de 186

Voy. vol. XXXIII, p. 91.

Voy. ibid., p. 92.
 Voy. ibid., 102.

d'après un tarif convenu et joint au traité, sans que, pendant cette période, il pût y avoir aucune augmentation de droits. Au bout de ce temps, le traité de Spire, de 1544 ; reprendrait vigueur, si, dans l'intervalle, on n'était pas autrement convenu. Durant les quarante années, les navires des habitans des Provinces-Unies ne seraient soumis à aucune visite, et l'on ajouterait foi aux papiers dont ils seraient mumis. Si néanmoins on s'apercevait de quelque fraude, les États-généraux tâcheraient de trouver un moyen pour empécher qu'il ne fût fait aucun tort aux intérêts du roi de Danemark. Le passage d'aucune espèce de marchandise par le Sund ne devait être prohibé. Tous les autres articles du traité se rapportent uniquement au commerce.

Traité de la Haye, du 1 février 1617. Comme l'opinion publique s'était fortement prononcée contre Corfitz Ulefeld, ce ministre juges prudent de se soustraire pour quelque temps aux yeux de l'envie, en se faisant donner une mission qui ett l'air d'une disgrace. Il fut envoyé comme ambassadeur extraordinaire à la Haye. Dans ce poste il eut l'occasion de rendre un grand service à sa patrie, en concluant, le 15 février 1647, avec les Etats-généraux, un traité qui devint la base de l'amitié, par laquelle les deux gouvernemens furent unis depuis ce temps, et qui sauva le Danemark d'une perte assurée. On convint que le roi enverrait, dans cinq ou six ports des Pays-Bas, trois commissaires pour mesurer et marquer la capacité de tous vaisseaux qui devront 'Voy, vol. XXII, p. 374. faire voile pour la Norvège. Une échelle jointe au traité indique exactement les mesures et le nombre de lastes que chaque vaisseau était censé porter; par exemple, un vaisseau de cent vingt-cinq pieds de longueur, de vingt-cinq de largeur et de quatorze de profondeur, était censé porter cent vingt-cinq lastes. Les droits que chaque vaisseau ainsi marqué paiera à son entrée en Norvège, sont déterminés d'après la capacité et la qualité de la marchandise; de même les droits à payer par les vaisseaux qui exporteront des productions du pays. Pour indemniser le Danemark de la perte qu'il a éprouvée par le non paiement des droits du Sund par divers vaisseaux hollandais, les États-généraux s'engageront à payer aussi une somme de 120,000 rixdalers.

Christian IV s'était marié en 1597 à Anne-Cathe- Pamille de Christian IV. rine, fille de Joachim-Frédéric, électeur de Brandebourg, qui mourut en 1612, après lui avoir donné trois fils, nommés Christian, Frédéric et Ulric. L'aîné de ces trois princes n'avait que cinq ans, lorsque, le 25 mai 1608, il fut élu successeur au trône; mais il mourut avant le père, le 2 juin 1647, à Körbitz, près de Dresde, se rendant aux eaux de Carlsbad, et ne laissa pas d'enfant de son épouse, Madeleine-Sibylle de Saxe. Ulric, le troisième, né en 1610, nommé administrateur de l'évêché de Schwérin, servit dans l'armée de Saxe, en Silésie, où il fut tué en 1633, âgé de vingt-trois ans. Il ne restait donc à Christian IV, que le seul Frédéric, qui, né le 18 mars 1609, fut nommé, en 1610, coadjuteur de l'évêque ou de l'administrateur de

Verden, et, en 1628, de l'archevêque de Brèmen; mais il fut obligé de renoncer à Verden par la paix de Lubeck. Il succéda à Brêmen, en 1634, et fut aussi rétabli en possession de Verden, en 1636. En 1644, les Suédois le chassérent de ces deux provinces, dont il ne rentra plus en possession.

Le 25 avril 1615, Christian IV contracta un mariage morganatique 1 avec Christine Munk, qui était orpheline. En 1630, il lui conféra le titre de comtesse de Sleswick et Holstein. Elle lui donna, dans l'espace de dix-sept ans, douze ou treize enfans, sans compter trois qui étaient morts-nés. Un seul des fils, Waldemar-Christian, survécut au père. Lorsque, le 1° septembre 1629, Christine accoucha pour la dixseptième fois, le roi refusa de reconnaître la fille qu'elle mit au monde, prétendant qu'il n'en était pas le père. Comme Christian vivait alors dans un commerce criminel avec Wibeke Krusen, femme de chambre de son épouse, dont il avait un fils, ce même Gyldenlöwe dont il a été question ci-dessus, on est naturellement tenté de soupçonner que la diminution des charmes de Christine fut son plus grand crime. A l'instigation de Wibeke et du successeur présomp-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On, comme on dissil en Suède, un maringe à la main gauche. Il était convenu que les fils qui proviendraiseut de cette union porterzaient le titre de comtes, les filles celui de demoiselles (Presulcin), qui, à cette époque, était donné aux filles des princes réganss Plus tard, il distinguist celles des nobles; depuis une trentaine d'années, il est exigé en Allemagne par toute demoiselle qui a reçu une éducation au l'élève au-dessus de la dernirier classe.

## SECT. I. CHRISTIAN IV, 1618-1648.

tif de sa couronne, le roi voulut faire dissoudre son mariage avec la comtesse de Sleswick-Holstein, et il existe une consultation de l'évêque de Sécland et de deux autres théologieus, antorisant le divorce : mais cette pièce ne renferme rien qui prouve la culpabilité de Christine; elle la suppose prouvée. Le roi porta l'affaire devant le sénat du royaume, où Annibal Schested, qui avait épousé une des filles de Christine Munk, parut, au nom du roi, comme accusateur. Christine trouva un zélé défenseur dans un jeune homme qui commençait alors sa carrière et auquel la main d'une de ses filles était promise; c'est Corfitz Ulcfeld. Les biographes de ce seigneur : discut qu'il réussit à justifier complétement l'épouse du roi et à opérer une réconciliation cutre le couple royal. Néanmoins il est certain que le défenseur sauva seulement l'accusée d'un divorce et qu'elle fut exilée au château de Stiernhielm en Jutland, et de là à Boller d'où elle ne sortit que peu de temps avant la mort du roi. Il est certain aussi que celui-ci ne voulut jamais reconnaître la fille dont la naissance avait donné lieu à la brouillerie : elle fut placée dans un couvent de l'ordre des Carmes à Cologne, où elle mourut, D'un autre côté Ulefeld gagna par sa noble conduite la main de la belle Éléonore qui à la vérité lui avait déjà été accordée, et ne perdit rien dans la faveur du roi qui, comme nous l'avons vu, le promut aux plus

11

Le principal d'entre eux est Iens Krach Hosser. Plusieurs Vics d'Ulefeld sont plutôt des romans, et il faut convenir que les aventures du héros sont du genre romantique.

hautes dignités, l'employa à différentes ambassades à Londres, à la Haye, à Ratisbonne et à Paris, et lui conféra, en 1643, la première dignité de l'empire, celle de grand maître du royaume. Auparavant il lui avait inféodé l'île de Mön 1.

avec le parti aristocratiqu

Christian IV éprouva, dans les dernières années de son règne, quelques désagrémens qui lui furent trèssensibles. Les domaines de la couronne ou, comme on les appelait en Danemark, les fiefs (aujourd'hui les bailliages), étaient la principale ressource du gouvernement; leur produit servait aux frais de l'administration publique, à l'entretien des armées et de la flotte. Mais l'administration de ces immeubles était très-vicieuse. Il était d'usage d'en accorder la jouissance à des personnes de grandes familles, à charge d'entretenir les forteresses, s'il s'en trouvait dans le fief, ainsi que les garnisons qui y étaient placées, de fournir en temps de guerre quelques soldats, et de payer annuellement une rétribution modique à la couronne. En 1645, le roi avait représenté aux sénateurs du royaume la nécessité d'augmenter les revenus de la couronne; ces conseillers ayant déclaré qu'ils ne connaissaient aucun moyen pour cela, le roi leur proposa de mettre les domaines en régie ou de les affermer par le moyen de licitations. Cette proposition, très-préjudiciable aux intérêts de la noblesse, fut interprêtée par la malveillance comme une tentative de renverser la constitution, et d'introduire le pouvoir absolu, et les sénateurs prétendirent y voir une viola-

Appelée en latin Virginia Dacina.

tion de la capitulation du roi. Christian se donna beaucoup de peine pour détruire les soupçons des sénateurs et leur faire approuver son projet, avec lequel il combina la proposition de supprimer entièrement l'obligation du service militaire, qui serait remplacée par une contribution stable pour l'entretien d'une armée permanente. Dans une réponse écrite que les sénateurs lui remirent le 14 novembre, ils le prièrent de vouloir remoncer à ses propositions, qui tendaient à altérer le sincère attachement que le premier ordre de l'état, la noblesse, avait toujours professé pour lui, « altération qu'on priait Dien de ne pas permettre dans ces temps difficiles et variables. »

Deux jours après, le roi proposa aux sénateurs de nomer son fils Frédéric successeur de la couronne; les sénateurs, qui plusieurs fois de suite avaient exercé le droit d'élection, répondirent que ce droit n'appartenait qu'aux États; que, si ceus-ci étaient convoqués, et que chaque ordre reçût une garantie pour la conservation de ses droits, il y avait à croire qu'il n'existerait pas de motif d'exclure le prince; ils proposèrent en conséquence de convoquer la diète au 17 avril suivant.

Comme Christian se croyait autorisé à mettre en exécution, sans l'aveu des sénateurs, la nouvelle organisation des domaines qui dépendaient de lui scul, le 16 novembre ce corps lui déclara que, si le roi ne tranquillisait les esprits en révoquant ses ordres, il serait inutile de convoquer les États pour le choix

d'un successeur. Le 23 novembre, le roi céda, et la diète d'élection fut convoquée.

Mort de

Christian ne vécut pas assez long-temps pour l'ouvrir. Il mourut le 28 février 1648, dans la soixanteonzième année de son règne, un des plus grands et des incilleurs rois de Danemark, à qui, de toutes les vertus qu'on estime nécessaires à un monarque, il n'en manquait qu'une seule, la dissimulation. Il parlait plusieurs langues, et était suffisamment versé dans les sciences; mais peu de princes ont été plus instruits que lui dans les arts qui se fondent sur les mathématiques, tels que l'architecture civile et nautique, et plus adroit dans les exercices du corps. Il possédait aussi toutes les qualités qui font le grand capitaine, et Tilly disait que le bonheur seul lui avait manqué.

#### SECTION II.

Première partie du règne de Frédéric 111, depuis 1648 jusqu'à la paix de Copenhague, 1660.

Après la mort de Christian IV, il y eut un intertrègne, pendant lequel les quatre premiers dignitaires 
de la couronne formèrent la régence : étaient Corfitz comte d'Ulefeld, grand-maître, Christian Thomson Schested, grand-chancelier, André Bille, maréchal, et Ove Giedde, amiral.

Les événemens qui se passèrent pendant la vacance du trône ont été défigurés par la prévention et l'esprit de parti. Il nous paraît évident qu'on travaillait à une révolution qui tendait au bouleversement du gouvernement monarchique; mais voulait-on exclure le fils unique de Christian IV, ou modifier seulement la forme du gouvernement, le rendre encore plus aristocratique, et préparer ainsi la destruction de la monarchie? De qui se composait la cabale, du parti qui avait montré tant de malveillance au feu roi dans ses dernières années, ou d'un petit nombre d'ambitieux qui voulait porter sur le trône, soit Waldemar-Christian. que le roi avait eu de son mariage morganatique, soit Ulefeld, son gendre? La plupart des écrivains du temps. accusent ce dernier d'avoir porté si haut ses vues, et ils appuient leur accusation sur des faits qui ne sont pas constatés, ou qui, s'ils sont fondés, ne prouvent que beaucoup d'orgueil et de présomption de la part

de ce ministre. Nous n'entreprendrons toutefois pas sa justification : sa conduite postérieure trahit un homme dont l'ambition ne connaissait pas de borne.

Capitulatio favorable à 1 ristocratie.

L'influence du parti aristocratique se manifesta dans la rédaction de la nouvelle capitulation que le sénat rédigea, et que Frédéric signa le 8 mars 1648. Nous allons indiquer quelques-unes des nouvelles restrictions qu'elle mit au pouvoir royal. Toutes les conquêtes que le roi ferait avec l'assistance de la nation danoise, devaient être incorporées au royaume. Tous les emplois étaient réservés à la noblesse indigène. Elle jouirait du droit de varech, à moins qu'elle n'y ait expressément renoncé. La prérogative que Christian IV avait accordée aux nobles de ne pouvoir être arrêtés pour aucun crime, excepté le cas de flagrant délit, fut étendue à leurs femmes et à leurs filles. Sans le consentement du sénat, le roi ne devait faire entrer des troupes étrangères dans le royaume, ni équiper la flotte en partie ou en totalité, ni encore moins la faire sortir, ni convoquer ni assembler le service militaire, excepté seulement pour en passer la revue ordinaire, ou en cas d'une invasion subite du royaume qui ne permettrait pas de réunir le sénat. En cas de levée de troupes et en cas de mesures à prendre contre l'ennemi, le roi seul et, en son absence, le sénat pourront donner des ordres au maréchal. Aucun noble étranger ne pourra être naturalisé autrement qu'avec le consentement du sénat. Le nombre des sénateurs fut fixé à vingt-trois; à chaque vacance, le sénat lui-même, réuni à la noblesse de la province d'où le défunt sénateur était originaire, devait nommer six ou huit candidats, parmi lesquels le sénat en corps, sans la participation du roi, choisirait un sujet. Si une des premières dignités du royaume, ou les places de chancelier et de lieutenant du royaume devenaient vacantes, le sénat présenterait au roi trois candidats pour en choisir un. Sans le consentement du sénat, il ne devait être fait aucun changement dans l'administration des domaines-fiefs; ils ne pourront être donnés à des étrangers ; aucun titulaire ne pourra être privé de son fief sans le consentement des sénateurs de la province où le fief est situé. Sans celui du sénat en corps, il ne sera pas fait de changement à la monnaie. Le roi aura besoin de ce même consentement pour quitter le royaume. Il ne conclura pas d'alliance sans le sénat, mais il conclura et fera tout ce que le sénat aura conseillé et accordé. Le roi ne conduira hors du royanme, ne vendra ni hypothéquera, ni fera changer les régales de la couronne, sans le consentement du sénat ; il en emploiera les revenus pour le bien du royaume et pour l'entretien de sa cour. Il tiendra annuellement une diète, à moins que, par de bonnes raisons, le sénat n'en ordonne autrement. L'état paiera la rançon de tout gentilhomme qui, chargé, en temps de guerre ou de paix, de fonctions publiques, aura été fait prisonnier. Le roi n'exigera aucune contribution ni péage sans l'avis des sénateurs. Si le roi, ayant agi contre ces conditions et ayant été averti de sa faute par les sénateurs présens, persistait dans sa manière d'agir, il sera

obligé de convoquer le sénat en corps. S'il ne le faisait pas, les sénateurs présens pourraient appeler euxmêmes leurs collègues, et le roi serait obligé de se soumettre à leur décision.

C'est ainsi que, sans aucune secousse, le principe monarchique du gouvernement danois, qui déjà avait été très-faible, fut changé en aristocratique. L'aristocratie danoise n'avait rien d'estimable, parce qu'elle n'avait pas pour base l'ambition et l'orgueil de la naissance, passions qui ont quelque chose de noble ; l'esprit de ce gouvernement était une vile avidité, qui convoitait des privilèges non pour se distinguer du vulgaire, mais pour s'enrichir. Ce n'était pas l'occasion de faire briller des talens et de montrer de la bravoure que cette noblesse recherchait : jouir d'une immunité parfaite de toutes les contributions pour ses terres; s'approprier les domaines de la couronne, manger les revenus de l'état sans le défendre, sans verser son sang pour la patrie, sans prendre intérêt à son bien-être, telle était la seule tendance d'une noblesse dégénérée, dont la domination conduisit l'état au bord de l'abîme, et dont la chute ne nous inspirera aucun regret.

Frédéric était gouverneur de la partie royale des duchés de Sleswick et de Holstein, et résidait à Flensbourg . lorsque son père mourut.

La diète s'étaut assemblée le 17 avril, le chancelier l'exhorta de recevoir comme roi celui que les sénateurs lui proposeraient. Ce discours déplut au clergé. qui croyait qu'on proposerait Ulcfeld, et le recteur de

l'université de Copenhague protesta contre la prétention du sénat de donner un roi à la nation. Une démarche d'Ulfeld accéléra l'élection du prince Frédéric : il demanda le 18 avril au sénat un acte certifiant la légitimité du mariage de Christian IV avec Christine Munk. On supposa qu'il voulait es servir de cette pièce pour se mettre sur les rangs comme prétendant à la couronne. En conséquence, Frédéric fut unanimement élu. Il reçut le serment de fidélité a Copenhague, le 6 juillet, en Norvège, le 24 août, et dans les duchés, le 6 octobre. Le 23 novembre, il fut ouronné.

La bonne harmonie que la paix de Brümsebro avait rétablie entre la Suède et le Danemark n'était pas assez consolidée pour qu'on pût lui pronostiquée une longue durée. Elle avait coûté trop de secrifices au Danemark pour qu'il ne pensât pas à sen délonmager, si jamais la constitution dont un mauvais génie venaît de le régaler lui permettait de s'en occuper. Sans satisfaire l'ambition de la Suède, ce traité lui avait ouvert la perspective de nouvelles conquêtes.

Frédéric III crut nécessaire de se renforcer par des maltiness. L'expérience avait prouvé à son père l'utilité les que le Danemark pouvait tirer d'une bonne intelligence avec les États-généraux. Malgré les avantages que le traité de Christianstadt avait accordés aux vaisseaux hollandais par rapport aux droits du Sund, le paiement de cet impôt devait nécessairement donner fréquemment lieu à des désagrémens qui pouvaient facilement dégénérer en contestations. On coups court

iance de la Inye, 9 octobr 649. à tous ces inconvéniens par deux traités que le comte d'Uleseld, envoyé pour cela à la Haye, conclut le 9 octobre 1649.

L'un est un traité d'alliance défensive par lequel les deux puissances se promirent réciproquement un secours de 4,000 hommes d'infanterie, de manière ce-pendant qu'il serait libre à la partie attaquée de prendre ce secours en argent, à raison de 4,000 rixdalers par mois pour 1,000 hommes. La durée de l'alliance fiut fûcée au 15 août 1685.

Traité de R demption, 9 a tobre 1649.

Le second traité est connu sous le nom de traité de rédemption, parce qu'il stipula que les Hollandais se rédimeraient, moyennant une somme d'argent, de l'obligation de payer les droits du Sund. Cette somme fut fixée à 350,000 florins d'Hollande ou 140,000 rixdalers par an. A valoir sur cette somme, les Étatsgénéraux avancèrent au roi 300,000 rixdalers, à rembourser dans l'espace de six ans, à raison de 50,000 par an, qui seraient défalqués sur les 140,000. En considération de ce paiement, les navires des Provinces-unies, sans exception, devaient jouir d'une exemption absolue de tout droit de péage pour toute espèce de marchandises dont ils seront chargés en passant par le Sund et par les Belts. Il fut convenu que. si les États-généraux voulaient faire passer le Sund ou le Belt à plus de cinq vaisseaux de guerre à la fois, ils avertiraient le roi de Danemark trois semaines auparavant. Pendant la durée de ce traité, qui fut limitée au 51 décembre 1685; le roi de Danemark ne devait allouer à aucune aufre nation les mêmes avantages qui, par ce traité, avaient été accordés aux bâtimens de la république.

Après son retour à Copenhague, le comte d'Ulefeld Disgrass fut mal accueilli par le roi, son beau-frère. On prétendait, probablement à tort, que le traité de Rédemption causait au fisc une perte de 125,000 rixdalers. Déjà le roi avait interdit aux enfans du second lit de Christian IV de se servir du titre de Sleswick et de Holstein, et, en 1650, il ordonna que les comptes de la gestion du grand-maître, sous le règne précédent, fussent examinés, malgré une décharge générale que ce monarque lui avait donnée. A la même époque, Ulefeld éprouva un grand désagrément, sans qu'il y cût de sa faute. Une femme très-intrigante et de mauvaise vie, nommée Dina Windhofwer, mariée à un cordonnier, ce qui l'a fait nommer Dina Skomager, l'accusa, ainsi que son épouse, d'avoir formé le projet d'empoisonner le roi. Cette dénonciation était accompagnée de circonstances qui paraissent avoir engagé Frédéric III d'y ajouter foi. L'accusation était cependant parfaitement calconieuse, ainsi qu'il fut prouvé par suite d'une inquisition juridique, et Dina fut condamnée à mort, et exécutée ; le colonel George de Walter, qui l'avait soutenue ou instiguée fut banni du royaume par jugement du 21 juillet 1651.

La sentence n'avait pas encore été prononcée lorsque, le 14 juillet, le comte d'Ulefeld, la comtesse et toute leur suite quittérent Copenhague où ils prétendaient n'être plus en sûreté : ce qui est certain, c'est qu'il avait éprouvé de la part du roi et des tribunaux heancoup de défaveur. Comme le roi avait fait reconnaître son fils Christian successeur au trône, et que sans le su d'Unefed il avait fait publier par la diéte, le 9 juin 1651, une ordonnance sur la minorité, qui renfermait des dispositions préjudiciables aux droits du grand maître, on a supposé que le mécontentement que le comte en avait ressenti l'avait porté à cette démarche. Il se retira à la cour de Suède où il trouva un très-bon accueil et où l'on tira parti de ses connaissances locales et de ses passions, pour faire beaucoup de mal an Danemark. Frédéric III le fit dé-

Traité de Co penhague, de 1613, avec les Etats-généraux

claret criminel de lèse-majesté:

Les États-généraux qui à cette époque étaient en guerre avec Cromwell, requirent le Danemark d'y prendre la part à laquelle le traité de 1649 l'obligeait. Naming Kayser qu'ils envoyèrent à Copenhague y conclut, le 18 février 1655, une nouvelle alliance par laquelle Frédérie III s'engagea à ne pas permettre aux vaisseaux de guerre ou marchands de l'Angleterre de passer le Sund pendant la durée des hostilités entre la Grande-Bretagne et les Brovinces-unies. Pour effectuer cet engagement, le roi de Danemark tiendra en mer, est-il dit, du 1" avril jusqu'au 1" novembre (v. st.), dans les environs du Sund, vingt vaisseaux de guerre. Il emploiera aux frais de cet armement les 192,000 rthl. qu'en exécution de l'alliance de

La suite des actions d'Ulcfeld, par lesquelles il mérita le titre traitre, ont été rapportées vol. XXXIII, pp. 195, 204, 210; ses avontures postérieures appartiennent à une biographie (Intô: qu'à une histoire générale.

1649 il devait payer par an aux États-généraux, à titre de subsides, et ceux-ci lui pajeront en sus d'autres 192,000 par an, taut que cet armement durera. Gaerre d'An-Ces vingt vaisseaux seront aussi employés, à la réquisition des États-généraux, contre les Anglais dans le Cattegat et le Schagerrak, mais pas plus avant dans la mer du Nord. Si dans ces parages ou dans la mer Baltique il se rencontre des vaisseaux de guerre des États-généraux, les flottes des deux puissances se joindront. L'alliance durera jusqu'à ce que la navigation et le commerce libres auront été rétablis : avant cette époque on ne traitera avec l'ennemi que d'un

commun accord.

Le traité de Rédemption avait éprouvé de grandes Traitéde Re difficultés de la part des provinces de la république qui ne participaient pas au commerce de la Baltique. Nous avons vu qu'en Danemark aussi on s'en plaignait. Il ne fut donc pas difficile de s'accorder sur un traité de Rescission. Il fut signé à Copenhague le 26 septembre 1653. La convention de Rédemption fut abolie, et, comme sur l'avance de 500,000 rixdalers ou 750,000 florins, il restait encore dû par le Danemark une somme de 525,000 florins, les États-généraux la laissèrent pour dix uns entre les mains du roi, à condition d'en payer les intérêts; après ce délai le roi devait la rembourser à raison de 50,000 florins par an.

La guerre entre le Danemark et la Grande-Bre- Paix de tagne qui avait été une conséquence de l'alliance du 1654. 18 février 1653 fut terminée par la paix de Westminster que le Danemark signa, le 25 septembre

(n. st.) 1654, avec Olivier Cromwell. L'art. 6 de ce traité stipule que les babitans de la Grande-Bretagne ne paieront pas, dans les états du roi de Danemark, de plus forts droits que les citoyens des Provincesunies ou quelque autre nation que ce soit, excepté la snédoise.

Frédéric III qui prévoyait que la paix avec la Suède nt, 1653. ne pourrait se maintenir long-temps, stimulait sans cesse les États de mettre le royaume sur un pied de défense respectable, de-lever des troupes, de bâtir des vaisseaux, de munir de fortifications les endroits des côtes où l'ennemi pourrait débarquer; toutes ses propositions furent rejetées comme tendantes à coûter des frais inutiles. La noblesse en revanche demanda un privilège après l'autre, une concession après l'autre; son avidité ne connaissait plus de patrie, si ce n'est pour lui extorquer de l'argent. Le roi réussit dans une seule institution, ce fut celle de la première poste à lettre entre Hambourg et Copenhague, qui est de 1653.

Nous avons fait connaître les négociations peu sincères qui depuis 1655 existaient entre Frédéric III et Charles X, roi de Suède : elles devaient masquer le but que chacun de ces deux monarques avait en vue; savoir Charles X d'attaquer le Danemark aussitôt qu'il en aurait fini avec la Pologne, mais de l'endormir en attendant dans une sécurité parfaite, et Frédéric III de faire croire qu'il ne devinait pas les intentions de son ami, mais d'épier le moment où quelqu'échec qu'il éprouverait en Pologne permettrait

de l'attaquer en Suède. En attendant le roi de Danemark conclut, le 26 août 1656, à Copenhague, un traité d'alliance avec les États-généraux, pour la défense de la navigation de la Baltique; c'est-à-dire pour détruire le péage que les Suédois avaient établi sur la Vistule.

Le 25 février 1657, Frédéric III ouvrit une diète piète d'oit de 1647. à Odensée. Tout le monde s'accorda sur un point : c'est que le Danemark était menacé d'une guerre : mais fallait-il se borner à des mesures de défense, ou la prudence exigeait-elle qu'on attaquât? Il fut difficile de réunir tous les avis sur ces questions. L'état des finances était déplorable; le royaume était chargé d'une dette de six millions de rixdalers, fruit de la dernière guerre ; la noblesse avait réduit à rien le revenu des domaines de la couronne; les forteresses étaient en petit nombre; on n'avait ni artillerie, ni munition, ni généraux, ni soldats; le Danemark n'avait même d'autres alliés que les États-généraux. Néanmoins il paraissait qu'on ne trouverait pas une autre occasion aussi favorable pour recouvrer les provinces démembrées du royaume, ni un allié aussi puissant que la guerre dans laquelle la Suède était enveloppée dans ce moment. La noblesse était peu guerrière; mais elle dévorait en idée les dotations qu'offriraient les provinces que, sans doute, on allait conquérir. La guerre fut unanimement résolue. Deux hommes furent les principaux promoteurs de cette mesure : Ulric-Christian Gyldenlöwe, fils naturel de Christian IV et de Wibeke Krusen, et Joachim de Gers-

to Longle

dorf, le successeur d'Ulefeld dans la charge de grand maître. Ils se propossient un but plus noble et plus patriotique que les autres; ils espégaient que la guerre fournirait un moyen de rendre- au roi l'autorité d'un monarque. Leur prévoyance ne fut pas en défaut.

Guerre de Suède, 1657.

Frédéric III déelara la guerre à la Suède par un manifeste du 1er juin 1657. Le refus de la Suède de traiter avec le roi, conformément à l'art. 38 de la paix de Brömsebro, de la restitution de l'archevêché de Brêmen et de l'évêché de Verden qu'il avait possédés, étant encore prince de Danemark, mais que, dans l'intervalle, la paix de Westphalie avait abandonnés à la couronne de Suède, était le principal prétexte : il se fondait sur une prétention surannée. Toutes les puissances avaient garanti la paix de Westphalie, et on ne pouvait pas revenir sur ce qu'elle avait décidé. L'occupation de deux villages de la Norvège, l'établissement d'un péage à l'entrée de la Vistule, les torts causés à la perception des droits du Sund par les fraudes que se permettaient les Suédois; tels étaient les prétextes du second rang d'une guerre qui a failli causer la ruine entière du Danemark. En alléguant des motifs si futiles, on donna à une guerre de prévention, qui pouvait se justifier, l'air d'une aggression injuste : c'était se placer dans une fausse position.

<sup>1</sup> Voy. p. 170 de ce vol.

la ligne de garantie du 16 août furent renouvelées, ainsi que l'article du traité de Rédemption, qui accordait aux États-généraux le droit de faire passer le Sund et le Belt à des flottes de guerre, à condition d'en avertir le roi de Danemark trois semaines auparavant, article qui avait été passé sous silence dans le traité de rescision. La durée du nouveau traité fut limitée au 13 août 1685.

Peu de temps après la conclusion de cette alliance, les États-généraux, pour aider le roi à remonter son armée, lui avancèrent une somme de 600,000 florins.

Par le traité du 28 juillet 1657, on stipula paix et Aus amitié entre le Dauemark et la Pologne; liberté du 1657 commerce pour les sujets respectifs, excepté dans les endroits où les lois du pays s'y opposent ; par exemple, dans certaines îles de la Norvège, où le commerce est interdit aux sujets même du roi de Danemark; « et comme il est notoire que les Suédois s'efforcent d'étendre les bornes de leur empire aux dépens de leurs voisins, et qu'ils prétendent à la domination de la mer Baltique, les deux monarques s'allient pour prévenir cet inconvénient. » Art. 5.

Alliance entre les deux monarques contre la Suède, par tous les pays qui touchent ses frontières. Art. 4.

On admettra dans cette alliance tous ceux qui voudront y accéder, et principalement le roi d'Hongrie, le grand-duc de Moscou et les États-généraux. Art. 5.

Pendant les trois ans, aucune partie ne pourra faire ni paix ni trève sans comprendre l'autre. Art. 6.

La guerre contre la Suède sera faite par les deux parties avec toutes leurs forces. Art. 7.

Si, après une paix ou trève conclue avec la Suède, l'une ou l'autre partic était de nouveau attaquée par la Suède, l'autre l'assistera et ne fera pas de paix sans y comprendre son allié. Art. 8.

On tâchera de détacher l'électeur de Brandebourg de la cause du roi de Suède. Art. 9

Si le roi de Suède, quittant la Pologne et la Prusse, envahissait le Holstein et les autres états du Daucmark, et que le roi de Pologne fit délivré de ses ennemis, il poursuivra l'ennemi commun, ou le fera au moins poursuivre par autant de troupes qu'il pourra s'en procurer. Art. 10.

Copenhague of 1657 avec le Brandebourg

Un troisième traité établit des liaisons d'alliance entre le roi de Danemark et l'électeur de Brandebourg. Ce prince qui, par la situation de son duché de Prusse, avait été forcé d'abord de faire cause commune avec le roi de Suède contre la Pologne, avait récemment secoué ce joug. Le traité de Wélau qu'il venait de conclure avec la Pologne l'avait rendu souverain, et il demandait au Danemark la garantie d'une convention qui est devenue la base de la monarchie prussienne. Il envoya à cet effet à Copenhague son chambellan Christian-Sigismond de Wreich, qui y conclut, le 50 octobre 1657, un traité aux conditions suivantes: Les deux parties s'engagent à faire la guerre à la Suède de toutes leurs forces par terre et par mer, à s'assister et à se secourir mutuellement lorsque l'occasion s'en présentera; elles ne feront aucun traité qu'il n'ait été donné satisfaction à l'une et à l'antre partie, pour les provinces qui leuravaient été arrachées.

Le roi de Danemark enverra à l'électeur, s'il est nécessaire, des vaisseaux pour défendre ses ports; l'électeur attaquera incessamment la Poméranie. Par un acte particulier, le roi garantit, pour lui et ses successcurs au trône de Danemark, le contenu du traité de Wélan. L'électeur garantit celui du traité du ½ juillet 1657, conclu à Copenhague entre le Danemark et la Pologne.

L'invasion du duché de Bréme par Frédéric III., shetom dans les premiers jours de juillet 4657, fut le com1687. Il le commencement de la guerre la plus malheureuse que le
Danemark ait jamais faite. La neuvième section du
précédent chapitre en a donné le précis: nous nous
contenterons d'en placer ici le sommaire.

Conquête de la Chersonèse Cimbrique par les troupes suédoises, en 1657.

Victoire navale des Danois à Mön, le 15 septembre.

Négociation infructueuse de Copenhague sous la médiation de la France et de l'Angleterre.

Passage des Belts par le roi de Suède, au commencement de 1658, et invasion de l'île de Séeland 3.

Négociations infructueuses de Wordingborg. Signature d'articles préliminaires de paix à Tolstrup, le 25 février 1658 4.

Paix de Roskild du 9 mars 1658 5. Elle coûta au Paix de Roskild, 1668.

Voy. vol. XXXIII, p. 199.
 Voy. ibid. p. 200.

Voy. ibid.
 Voy. ibid. p. 205.

Voy. ibid., p. 206.

Danemark la Halland (qui n'avait été cédée à Brümsehro que pour un temps limité), la Scanie, la Ble-kingie, l'île de Bornholm, les bailliages de Bohas et de Drontheim, et le roi fut obligé de promettre la réhabilitation d'Ulefeld qui était entré au service de Suede. Enfin, ce qui causa le plus vif chagrin à Frédéric III, il fut obligé de renoncer à la suzeraineté de la partie ducale du Sleswick. Tel était le sens de l'art. 22 du traité qui dit seulement que le roi de Danemark accordera une juste satisfaction au due de Holstein-Gottorp moyennant une transaction qui devra être signée avant le ÷ mai.

Traité de Coprohages avec luis de che terme. Par l'art. 1 de ce traité couclu à Copenhague, siein, 1650.

le roi renonça en faveur du duc de Holstein et de ses descendans mâles à la suzcraincté sur le duché de Sleswick et l'île de Fémern, dont la souveraineté, le domaine suprème et utile sont abandonnés à la famille ducale. Le roi lui céda aussi la moitié du chapitre de Sleswick avec les droits et sujets qui en dépendent, et le bailliage de Schwabstadt. Il fut convenu qu'on s'arrangerait à l'amiable sur l'abolition de la communauté, sur les griefs et sur le partage des terres communes.

Renouvelle ment de la La bonne intelligence entre les deux rois du Nord, rétablie par le traité de Roskild, ne dura pas longtemps. La guerre recommença au mois d'août 1668. Les motifs de la rupture et les événemens de la guerre

Dans la huitième section suivante, nous reviendrons sur les af-

qui s'ensuivirent ont été rapportés dans la dixième section du précédent chapitre : nous allons en donner le sommaire.

Mais auparavant nous devons faire mention du nivilla de privilège qu'à l'instant où Copenhague allait être at-redusar, 1658, aquée, savoir le 9 août 1658, Frédéric III accorda à cette ville. Elle fut déclarée première ville du royaume dont les députés seraient consultés dans toutes les affaires majeures du royaume. Tous les bourgeois et ecclésiastiques de Copenhague furent déclarés habiles à posséder des terres nobles avec les privilèges de la noblesse, leurs enfans toutes les charges nobles. Tous les bourgeois furent déclarés libres, en temps de paix, de toute contribution, logemens de gens de guerre et services de cour; ils ne contribueront aux impositions générales que comme la noblesse.

Les événemens de la guerre se bornent proprement à un seul, le siège de Copenhague qui commença le 11 août 1658. Frédéric III déploya de grands talens dans la défense de sa capitale.

Arrivée d'une flotte de 35 vaisseaux que les Élatsgénéraux envoyèrent au secours du roi de Danemark, et défaite de celle des Suédois , le 29 octobre 1.

Entrée du grand électeur en Holstein où l'armée suédoise se trouvait encore, à la tête de 15,000 Autrichiens et Polonais et d'autant de Braudebourgeois<sup>2</sup>.

Pendant que l'électeur était dans son camp près de Traité d'alliance de Riper Ripen, il conclut, le 21 janvier 1659, un nouveau avec le Brondebours, 1632.

<sup>1</sup> Voy. vol. XXXIII, p. 219. <sup>2</sup> Voy. ibid. p. 221.

traité d'alliance avec le roi de Danemark. En voici les conditions :

Alliance étroite contre les Suédois, et assistance réciproque des deux parties avec leurs forces et celles de leurs alliés. Art. 1.

Celui qui viendra au secours de l'autre aura le commandement, non-seulement des troupes qu'il aura amenées, mais aussi de celles de l'autre partie qui se joindront à lui; cependant on ne fera rien dans la cause commune sans l'avis et le consentement des chefs des troupes de l'autre partie. Si les deux souverains se trouvent à l'armée, ils alterneront pour le commandement de jour en jour. Si la guerre se fait sur le territoire de l'un des alliés, celui auquel le territoire appartient sera seul chargé de la direction de la guerre. Si, dans ce cas, les deux souverains sont présens à l'armée, chacun commandera ses propres troupes, et ils s'accorderont sur les opérations de la guerre. Att. 2.

Lorsque les troupes marchant au secours de l'une des deux parties traverseront son territoire, celui auquel le secours est destiné leur fournira les vivres. Art. 5.

Chaque partie fera la guerre dans les endroits où la convenance l'exige; on s'assistera mutuellement, ainsi qu'il en aura été convenu. Art. 4.

Les endroits appartenant à l'un ou l'autre des alliés qui seront repris par les armées réunies, seront promptement restitués à celui auquel ils appartiennent. Le butin sera partagé. Art. 5.

La guerre sera continuée par les deux parties, jusqu'à ce que l'une et l'autre aient obtenu de la Suède la satisfaction la plus complète possible. Art. 6.

Aucune partie ne traitera seule de la paix ou d'un armistice. Art. 7.

Le roi de Danemark tiendra une flotte prête pour venir au secours des ports de l'électeur, aussitôt que celui-ci le réclamers; mais si cette flotte se trouve en mer uniquement pour l'avantage de l'électeur, et que l'expédition dure au-delà de sept semaines, l'électeur lui fournira des vivres. Art. 8.

L'électeur assistera, partout où il sera nécessaire, le roi avec autant de troupes qu'il pourra réunir. Art. 9.

Les vaisseaux de l'électeur agissant contre l'ennemi commun auront l'entrée libre dans les ports du Danemark, et réciproquement. Art. 10 et 11.

Si après la fin de cette guerre la Suède attaquait de nouveau l'une ou l'autre partie, ou s'assistera par un secours de 4,000 hommes d'infanterie ou une somme de 16,000 rixdalers par mois, ou autant de vaisseaux qu'on peut en entretenir avec cette somme, au choix de la partie requierante. Art. 12.

L'alliance sera ratifice dans l'espace de deux mois. Art. 13.

Suite des événemens de la guerre; expulsion des Suédois de l'île de Bornholm et de Drontheim 1.

Tentative de Charles X de prendre Copenhague par force, en février 1659.

Arrivée dans la Baltique d'une flotte anglaise de 40 

Voy. vol. XXXIII, p. 222.

vaisseaux, pour rétablir la paix de Roskild, le 6 avril 1659 1.

Refus de Frédéric III de traiter sans ses alliés.

Médiation de la France, de l'Angleterre et des États-généraux pour le rétablissement de la paix de Roskild, en vertu du premier concert de la Haye du 21 mai 1659.

Second et troisième concert de la Haye des 26 juillet et 14 août 1659 2. Siège infructueux de Stettin par les Autrichiens et

les Brandebourgeois, en septembre 1559 3.

Défaite des Suédois à Nyeborg, le 14 novembre 1659, par les allies 4.

Traité à copresque toutes les stipulations de celle de Roskild; le
Danemark perdit encore l'île de Hween, mais il recouvra Drontheim et Bornholm; il donna en échange
de cette île des terres en Scanie de la valeur de 3 mil-

Voy. vol. XXXIII, p. 223.
 Voy. ibid. p. 228.
 Voy. ibid., p. 231.
 Voy. ibid., p. 232.

5 Voy. ibid., p. 239,

lione de rivdalers5.

## SECTION III.

Suite du règne de Frédéric III; révolution de 1660 et constitution de 1661.

Aussitôt que la paix eut été conclue, il se présenta Ditte de 1600. un grand embarras : il fallut au gouvernement danois des moyens extraordinaires pour payer la solde des troupes qui devaient être licenciées; le peuple était ruiné, la noblesse seule de tous les ordres de l'état, avait encore des ressources; les représentans de la nation avaient seuls le pouvoir d'en disposer. La diète . fut convoquée pour le 8 septembre 1660. Les lettres de convocation y appelaient tous les nobles en personne ou par procureurs; deux députés des grandes communes du royaume, un seul de chaque petite commune (ou de deux communes réunies); les évêques, des délégués des universités et des chapitres. Depuis long-temps l'usage d'admettre des représentans des paysans était tombé en désuétude, parce que le nombre des paysans libres ou immédiatement soumis à la couronne était extrêmement diminué, depuis que les domaines royaux sur lesquels ils habitaient, étaient tombés en partage à la noblesse.

La diète de 1660 a été la plus remarquable, mais aussi la dernière de toutes les diètes danoises. Elle a opéré une révolution et amené un ordre de choses qui a rendu dorénavant inutile toute assemblée de la nation ou de ses représentans; c'est à elle que le Daucmark a dû un bien-être durable, une liberté à laquelle on n'a jamais porté atteinte, et qui n'a jamais dégénéré en liceuce; enfin une tranquillité rarement interrompue en cent soixante-dix ans.

Quoique cette révolution ait été dans les vœux de plusieurs hommes bien pensans, elle n'a cependant pas été préméditée; elle n'a pas même été l'ouvrage d'une faction ou de quelques chefs ambitieux; elle est arrivée par la pente naturelle des événemens, et ceux qui l'ont faite y ont été entraînés, sinon malgré eux, au moins sans leur volontó bien déterminée. On peut croire que la cour a été fort active dans cet événement, mais si elle a encouragé et magnifiquement récompensé les auteurs de la révolution, rien n'indique qu'elle les ait provoqués à agir.

Les deux principaux auteurs de la révolution furent le docteur Jean Svane, évêque de Sceland, homme savant, prudent, modéré, connaissant le monde et les affaires, doué par la nature d'un courage incbranlable, d'une cloquence douce et persuasive, jouissant d'une considération que le noble usage d'une grande fortune ne faissit qu'augmenter; et son ami, Jean Nansen, bourguemaître de Copenhague, homme de plus de soixante ans, probe et d'autant plus courageux qu'il se sentait fort de l'amour de ses concitoyens, d'ailleurs doué d'une cloquence naturelle, mais énergique. Leur principal aide fut Frédéric Thuresen, chef de la milice bourgeoise. Ces trois hommes agirent en harmonie avec Christoph Gabel, qui, sous le simple titre de secrétaire de la chambre (des finances), avait beaucoup d'influence sur les résolutions du roi-

Le roi ouvrit la session de la diète par une proposition fort simple faite de l'aveu du sénat. Elle demandait l'imposition de l'accise ou d'une imposition sur la consommation, modérée, mais générale. La détermination des objèts sur lesquels elle devait frapper, sa quantité, le mode de la percevoir, tout était abandonné aux États. Aussitôt il s'éleva dans les assemblées des trois ordres une foule de réclamations fondées sur des privilèges d'immunité. Le clergé et les villes déclarèrent, le 15 septembre, leur bonne volonté de payer l'accise, pourvu que tout le monde y fût soumis; la noblesse fit une déclaration semblable, en exceptant seulement tout ce qu'elle consommait dans ses terres.

Le 17 septembre, une députation du clergé et des villes alla remettre la résolution de ces deux ordres au sénat où il s'éleva une discussion exgémement vive entre elle et le sénateur Otton Krag, un des plus zélés champions des privilèges. Cet incident fut cause que les têtes des députés s'échauffèrent et les partis se prononcèrent.

Le parti populaire dressa alors un autre projet de finances, par lequel, rejetant comme insuffisant le travail qu'un comité de trois sénateurs avait rédigé sur la base de la proposition royale, il indiquait une foule de moyens d'économie par lesquels les finances seraient plus sùrement relevées que par le produit incertain d'un impôt indirect. La réunion des domaines à la couronne était indiquée comme une des principales ressources. La tendance de ce mémoire était plutôt démocratique que royaliste, et on peut être sûr qu'il n'avait pas été suggéré par la cour-

La noblesse aussi présenta un mémoire où , persistant à maintenir son privilège d'exemption, elle accordait divers points du plan de finances, mais pour trois ans seulement.

Le 26, le Tiers-État et plusieurs membres du clergé signèrent un second mémoire où ils insistèrent sur la nécessité d'une des mesures proposées dans le premier mémoire : c'était celle que le sénat et toute la noblesse abhorraient, la réunion des domaines. Non contens de transmettre ce mémoire au sénat, ce qui était la voie légale pour le faire parvenir à la connaissance du roi, les signataires le portèrent en corps au château.

Déjà Svane et Nansen s'étaient convaincus qu'il ne serait pas possible d'établir un système de finances bien réglé; augsi long-temps qu'il y aurait dans l'état un corps oligarchique qui, jouissant de la prérogative d'élire le monarque, avait naturellement le moyen d'arracher à chaque élection quelque branche du pouvoir royal. Ils s'étaient occupés du projet d'annuler la capitulation de 1649 et de rendre la royauté héréditaire. Ayant obtenu l'agrément de Frédéric III pour donner suite à ce projet, ils le communiquèrent à quelques membres du haut clergé et de la bourgeoisie.

Le clergé et les communes décrètent l'hérélité du trône,

Divers incidens que nous passons sous silence aug-

le moment était venu de prendre une résolution définitive. Le 8, le clergé, bien préparé par Svane et deux autres évêques, s'étant assemblé, l'évêque Svane, après avoir fait fermer les portes de la salle, annonça à ses confrères qu'il était à sa connaissance que les chefs et les citoyens de Copenhague se proposaient de demander au sénat que la royauté fût déclarée héréditaire. C'était, disait-il, une marque de reconnaissance que le meilleur des rois avait bien méritée. Convaincu que le clergé ne voudrait certainement pas montrer moins de dévouement que les bourgeois, Svane donna lecture d'un projet d'adresse par laquelle l'assemblée énoncerait le mêue vœu. Les membres du clergé balancèrent d'abord de signer, non qu'ils n'approuvassent pas le contenu de l'adresse, mais par irrésolution ou pusillanimité : néanmoins ils finirent par souscrire à l'acte.

Aussitôt le clergé en corps se transporta à la maison où siégeait le Tiers-État. Svane y prononça un discours plein d'onction où il exposa les motifs qui avaient engagé ses confrères à offrir au roi la couronne héréditaire, exhortant les communes d'accéder à cette proposition. Après lui Nansen parla avec force et déclara, au nom des chefs de ville et des citoyens de Copenhague, une adhésion formelle à l'acte du clergé. Un cri d'enthousiasme lui répondit: l'acte fut signé.

Il était cinq heures du soir; le grand maître Joachim de Gernsdorf, le sénat, le corps de la noblesse ne se doutaient pas encore de ce qui se passait, lorsque deux députés apportèrent au grand maître qui était allité, l'acte du clergé et du Tiers-État pour les porter à la connaissance du sénat et de la noblesse.

Le sénat s'assembla sur-le-champ : il délibéra toute la nuit, le lendemain et le surlendemain. Comme le 10 octobre, à 9 heures du matin, on ignorait encore le résultat de la délibération, le clergé et le Tiers-État qui siégeaient alors réunis, allerent procession au palais du sénat pour chercher la réponse. Ils ne trouverent que quelques membres du sénat qui les ajournèrent à quatre heures du soir à une assemblée générale.

Dans cette réunion, Otton Krag leur répondit, au nom du corps, que le sénat ne pouvait donner de réponse officielle, parcequ'il n'était pas complet, le roi n'ayant pas voulu remplir les vacauces, et parce que plusieurs membres étaient absens pour cause de maladie; que la diète même ne pouvait pas délibérer sur leur demande, puisque celle-ci n'avait pas été comprise dans la proposition faite à la diète, et qu'aucun député n'avait reçu de mandat pour en faire l'objet des débats; qu'au surplus, leur demande était inusitée et contraire au vœu du roi.

L'évêque Svane, ayant vainement fait usage de son cloquence pour obtenir une autre réponse du sénat, se retourna vers les députés, ses collègues, et d'une voix élevéeleur demanda s'ils persistaient à donner suite à la chose. Sur leur réponse affirmative, il les conduisit au palais, et présenta l'acte au roi, en présence de la reine et du prince successeur; Frédéric promit de faire promptement connsître sa résolution.

Avant la nuit, on envoya au roi un mémoire, dans lequel, au nom de la bourgeoisie de Copenhagne, il était prié de nommer aux places vacantes dans le sénat, mais de choisir des plébriens. On redoubla les postes dans la ville et sur les remparts, et on ne laissa sortir aucun noble sans un passeport du bourguemaître. Ces mesures répandirent la terreur parmi le parti de la noblesse.

Le 11, de grand matin, toutes les poetes furent fermées pour ceux qui voulaient sortir, et la ville prit l'aspect d'une place de guerre : des ordres furent envoyés à quelques régimens et aux commandans des forteresses de se tenir prêts à marcher, ou de redoubler de garde. Le roi avait été averti que la noblesse avait dessein de quitter la ville sous prétexte d'un convoi funèbre. Après des débats qui se prolongèrent jusqu'au soir, le premier ordre offrit la couronne héréditaire à Frédéric III, pour lui-même et pour ses descendans malles.

Le roi ayant, le lendemain 12 octobre, refusé d'accepter l'acte avec cette restriction, il fallut que la noblesse le changeât pour le rendre conforme à celui de deux autres ordres: elle ajouta cependant une clause conservatrice des priviléges de tous les ordres de l'État.

Le 13 octobre, les trois États présentèrent au roi Les trois l'acte par lequel la royauté était déclarée héréditaire ment la vasait en sa faveur et en celle de ses descendans.

L'annulation de la capitulation jurée par le roi était

une conséquence de l'hérédité; toutefois elle n'était pas exprimée dans l'acte, et les orateurs avaient prié le roi de fixer par de nouvelles chartes les priviléges de chaque ordre de l'état : il avait promis de le faire prochainement. Cela donna lieu à une foule de projets qui furent présentés à Frédéric III, et parmi lesquels il y en avait qu'on pourrait nommer de vrais projets de constitution, espèce de chrie ou d'exercice littéraire, qui, des écoles de rhétorique, a, dans le dix-huitième siècle, passé dans celles des philosophes. Le roi prévint les écarts dans lesquels des esprits métaphysiques auraient pu jeter l'opinion publique, en établissant un comité composé de quatre sénateurs, quatre nobles, cinq membres du clergé et sept des communes, chargés de délibérer, en sa présence, sur les moyens d'établir l'hérédité de la couronne. Svane, Nansen et Thuresen en étaient membres, ainsi que Henri Bielke, vice-amiral, et Jean Schack, feld-maréchal. Dès la première réunion, qui eut lieu dans la matinée du 14 octobre, ces vingt personnes s'accordèrent facilement sur un point, c'est que la capitulation devait être anéantie; mais, lorsqu'on demanda quels priviléges devaient être conservés, et de quelle manière le roi devait les octroyer, il se montra une grande diversité d'opinions. Dans la seconde séance, qui fut tenue le même jour vers le soir, Svane fit un tableau si vrai et si touchant des excellentes qualités du roi, et de la bonté innée à toute la maison d'Oldenbourg, que, d'après son avis, on résolut unanimement de s'en remettre absolument à la sagesse et à la générosité de

Frédéric III, à l'égard des priviléges à accorder à chaque État. Sur-le-champ l'acte fut dressé dans ce sens, et remis au roi le même jour.

Le 16 octobre, les États assemblés annulèrent la .A capitulation. Cela se fit par un instrument particulier tion que tous signèrent, parce qu'on n'avait pas trouvé l'o-protation riginal de la capitulation ; le 47, cet instrument fut présenté au roi qui, le 18, se fit prêter le nouveau serment comme roi héréditaire. Le sénateur Pierre Reetz, faisant les fonctions de chancelier, remercia l'assemblée au nom du roi, et promit que prochainement serait établi une forme de gouvernement dont on aurait lieu d'être satisfait. Cette cérémonie étant achevée, les portes de la ville furent ouvertes.

Une ordonnance royale du 20 octobre appela pour stion de le 14 novembre, à Copenhague, tous les nobles qui ment, 1 n'avaient pas encore prêté serment, des députés des paysans de toute la monarchie, les possesseurs de fiefs, des députés du clergé et des vingt villes qui n'étaient pas représentées à la diète. Le 15 novembre, ces députés prêtèrent serment ; cet acte solennel et entièrement libre rectifia ce qui pouvait paraître involontaire dans celui du 18 octobre. Le 16 novembre, on signa un instrument pour casser la capitulation.

Un acte signé par la noblesse, le clergé et les com- Acte munes, à Copenhague le 10 janvier 1661, en Nor-volds Arve vege le 7 août 1661, en Islande le 28 juillet 1662. 1001 et dans les îles Féroë le 14 août de cette année, non dans une assemblée générale, mais dans des réunions particulières, imprima le sceau à la révolution. La

13

XXXIV.

royauté héréditaire dans les royaumes de Dancmark et de Norvège, avec tous les droits de majesté, le gouvernement absolu (enevolds arve) et tous les droits régalieus sont conférés au roi et à ses descendans légitimes des deux sexes, comme à des rois héréditaires, absolus et souverains, et en même temps l'ordre de succession que Frédéric III établira, est reconnu loi fondamentale de l'état.

Ainsi cette révolution mémorable fut achevée et consolidée, sans qu'il y eût une goutte de sang répandue', sans qu'il y eût une arrestation, et, ce qui est très-remarquable, sans que, malgré la liberté dont la presse a joui dans ce pays, l'histoire parle d'une scule tentative qui eût été faite depuis plus de cent soixante-dix ans pour renverser l'ordre de choses qu'elle a établi : il est vrai que les esprits n'out pas été incessamment agités par les déclamations d'une grande assemblée délibérante.

Loi royale do 11 novembre 1665.

Une scule chose restait à faire, c'était de sanctionner ce nouvel ordre par une loi fondamentale. Cette loi qui porte la date du 14 novembre 1655 a été rédigée, selon l'opinion commune, par Pierre Schumacher, alors secrétaire du cabinet du roi, qui fut par la suite grand chancelier et élevé à la dignité de comte de Griffenfeld. D'autres pensent qu'il a été seulement le copiste et peut-être tout au plus le réviseur pour le stile, et que Théodore Reinkingk, célèbre jurisconsulte et chancelier de l'université de Glückstadt (qui à la vérité ne vivait plus le jour de la signature), a été le véritable sateur de la loi. Elle porte le titre de loi royale (konge-lov.) Frédéric III se contenta de la siguer et de la déposer comme loi fondamentale près des joyaux de la couronne, sans la promulguer. Elle fut publiquement lue, la première fois, lors du sacre de Christian V, et publiée par le moyen de la chalcographie, en 1709, par ordre de Frédéric IV.

Cette loi dit que le roi est élevé au-dessus de toute loi humaine, excepté la loi royale elle-même. Il sera de la religion luthérienne, conformément à la confession d'Augsbourg de 1530. Il est seul chef suprême en affaires ecclésiastiques et séculières; jouit seul du pouvoir de faire des lois et de les abroger, de nommer et de destituer les fonctionnaires et employés, de faire la guerre et des traités d'alliance et de paix. ainsi que d'organiser l'administration publique selon son bon plaisir. Son plus proche héritier est roi par sa mort, sans élection; il devra se faire sacrer sans être tenu à confirmer les priviléges de ses sujets ou à les jurer. Si à son avenement au trône il n'a pas treize ans révolus, la régence sera exercée par celui à qui le roi défunt l'aura confiée. Si le roi n'en a pas disposé, la régence appartient à la reine-mère et à sept des principaux conseillers, de manière que rien ne pourra être ordonné qu'à la pluralité des voix et que la reine aura double voix. A défaut d'une reine-mère on si elle passe à de secondes noces, le premier prince du sang âgé de dix-huit ans prend sa place. Aussitôt que le roi sera parvenu à la majorité, les régens lui prêteront serment de fidélité et lui remettront le bordereau exact de la fortune et des revenus du roi. En cas de mort d'un régent, ses collègues survivans disposent de sa place à la pluralité des suffrages. Le roi ne peut aliéner une partie du royaume, ni en détacher une province qui y a été incorporée. Les princes du sang recevront des pensions ou la jouissance à vie de terres sans préjudice de la souveraineté royale : ils perdent ces apanages si, sans permission du roi, ils quittent le pays, entrent à un service étranger ou se marient. Les princesses reçoivent une dot à l'occasion de leur mariage, mais renonceront à toute autre succession. Le rang des princes et des princesses est réglé d'après leur proximité du trône; tous sont placés sous les ordres du roi. L'ordre de succession est celui qu'on appelle linéal mixte, dans lequel les descendans mâles précèdent les femmes tant qu'il en existe 1; les lignes féminines ne succèdent qu'à défaut des masculines ; à défaut de celles-ci les princesses issues d'une ligne masculine sont préférables aux mâles de lignes féminines. La loi exige pour la succession une naissance légitime; elle n'exige pas une naissance égale, sans doute parce que dans les monarchies absolues il dépend du roi d'élever la femme de son choix à sa naissance et qu'aucun usage ne peut restreindre cette prérogative, de manière qu'on peut dire qu'un souverain absolu ne peut contracter de mésalliance; car le mariage morganatique n'est pas identique avec la mésalliance. Pour succéder au trône il faut professer la religion luthérienne.

Voy. vol. XXXI, p. 165.

## SECTION IV.

Suite du règne de Frédéric III; depuis la révolution de 1660 jusqu'à sa mort, en 1670.

La métamorphose d'un royaume électif en une des l'espainementachie héréditaire, d'une aristocratie nobiliaire use de idea l'espainement en une royauté absolue, exigea des changemens dans toutes les branches du gouvernement. Sans entrer dans le détail de cette révolution, opérée par Frédérie III, nous indiquerons quelques-unes des nouvelles institutions les plus remarquables.

Frédéric III créa une armée permanente de 24,000 fantassins, que, sans égard à aucun ancien privilège, il cantonna dans les terres nobles et ecclésiastiques. Pour la solde de ces troupes et pour le paiement de la dette exigible, il imposa une capitation qui frappa toutes les personnes de toutes les conditions, mais à proportion de leur dignité et condition.

Après avoir récompensé par des terres, des avancecemens et des titres, Svane, Nansen, Gabel, Jean Schack, Annibal Séhésted et d'autres personnes qui lui avaient donné des marques de dévouement, il accorda, le 24 juin 1661, un nouveau privilège extrèmement honorable à la ville de Copenhague, et les droits de noblesse à tous les habitans. Le même jour, il signa des privilèges pour la noblesse, le clergé et les villes de seconde classe.

Rien n'était plus pressant que de réorganiser, au

moins provisoirement, le gouvernement dissous au mois d'octobre. Cela se fit par une ordonnance du 4 novembre 1660.

Le sénat fut conservé de nom, mais devint un simple conseil composé de vingt membres, parmi lesquels il y eut cinq grands dignitaires, savoir le drost ou grand-maître du royaume, le chancelier, le maréchal, l'amiral et le trésorier, tous chefs de collèges particuliers 1, de manière que toutes les branches du gouvernement se trouvèrent distribuées entre cinq autorités suprêmes. Ces cinq présidens formaient le conseil d'état privé, qui s'assemblait journellement près du roi; la réunion de tous les membres des cinq collèges formait le grand conseil d'état, et était convoqué pour délibérer sur la guerre ou la paix, ou sur de nouvelles impositions. Le roi se réserva de convoquer les États du royaume si les circonstances l'exigeaient ; ils n'ont pas été réunis postérieurement à 1660, et on ne les a pas regrettés.

Une ordonnance du 16 février 1661 laissa, pour une année encore, les fiefs ou domaines de la ocuronne à ceux qui les possédaient, à condition toutefois qu'ils ne jouiraient que du tiers, et, s'ils étaient sénateurs, de la moitié des revenus. Au bout de l'année, tous les domaines furent réunis à la couronne, pour être administrés sous le titre de bailliages. A côté ou plutôt au-dessus du bailli-administrateur, il y a un bailli de justice, chargé de rendre justice et de percevoir les droits régaliens.

<sup>&#</sup>x27; Ces titres furent supprimés en 1676.

Toutes les prébendes ecclésiastiques furent successivement réunies à la couronne, à la mort des titulaires.

La bonne intelligence entre Louis XIV et Frédéric Aliene de la vait un peu souffert par les événemens qui avaient 1663. 
précédé la paix de Copenhague, de 1660; néanmoins il n'y eut pas de rupture, et l'ambassadeur de France avait paru au congrès comme médiateur entre la Suède et le Danemark. La paix étant parfaitement rétablie dans le Nord, Frédéric III envoya en France un ambassadeur extraordinaire: ce fut Annibal de Schésted. Il conclut, le 16 février 1663, avec MM. de Brienne, Louvois, et Colbert, un traité de commerce, dout l'art. 27 établit le principe que les marchandises neutres trouvées sous pavillon ennemi seront confisquées, tandis que les marchandises neutres trouvées sous pavillon neutre seront libres.

Le 5 août de la même année, ces ministres conclurent un traité d'alliance entre les deux états. Le roi de Danemark s'engagea à coopérer avec le roi de France au maintien de la paix de Westphalie. On devait mettre des forces égales en campagne, mais la France fournissait au roi de Danemark un subside pendant la durée de la guerre.

Par des articles secrets du même jour, il fut convenu que les deux rois ne mettraient point en campagne moins de 2,000 chevaux et de 6,000 hommes de pied; que le roi de France paicrait 500,000 rixdalers de subsides au roi de Danemark; si celui-ci était staqué par la Suède, le roi de France ne serait point tenu de lui donner des troupes ni de faire diversion dans les états du roi de Suède, mais seulement de lui payer 400,000 rixdalers.

Ouverture d la succession d'Otdenhouse

En 1667, les denx lignes de la maison de Holstein firent l'acquisition des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst par l'extinction de cette maison. Nous renvoyons, pour tout ce qui regarde cette succession, à ce qui en a été dit ailleurs 1, en ajoutant seulement que le roi et le duc obtinrent aussi l'investiture du pays de Butïade de la part des seigneurs directs, les ducs de Brunswick-Lunebourg.

le Danemark e les Etats-géné-

Nous avons eu occasion de parler des services que les États-généraux, les fidèles alliés du Danemark depuis 1621, avaient rendus à ce royaume dans ses guerres contre la Suède. Les liaisons entre les deux états avaient été resserrées encore depuis la paix de Copenhague, par deux traités qui furent conclus à la Haye, l'un le † février 1666, entre le Danemark et les États-généraux seuls; l'autre le ‡ octobre de la même année, entre ces deux alliés, l'électeur de Brandebourg et les ducs de Brunswick-Lunebourg. Nous avons parlé ailleurs de ces traités; mais c'est ici le lieu d'en faire connaître plus particulièrement les dispositions.

Traité de la Haye du t février 1668. Le traité du 11 février est dirigé contre la Grande-Bretagne, avec laquelle les Hollandais étaient alors en guerre, et dont le Danemark avait à se plaindre, parce que le comte de Sandwich, amiral anglais, avait violé

Voy. vol. XXVI, p. 14.

la neutralité du port de Bergen 1. Le roi promet, par l'art. 1, de défendre, pendant la durée de cette guerre, aux vaisseaux anglais, l'entrée du Cattégat et des détroits de la Baltique. Pour donner force à cette défense, il tiendra dans les environs du Sund 14 vaisseaux de guerre. Art. 5.

Le roi emploiera à l'équipement de ces vaisseaux les 289,000 rixdalers que, d'après les traités antérieurs, il devait payer annuellement à la république, à titre d'équivalent pour le secours de 6,000 hommes auquel il est obligé, et en outre les États-généraux lui paieront un subside de 600,000 rixdalers par an. Art. 4.

Par l'art. 5, les États-généraux se réservent de pouvoir donner, en déduction de ce subside, huit vaisseaux de guerre de 42 canons.

Si en haine de ce traité une des parties était attaquée, l'autre l'assistera de toutes ses forces. Art. 9.

Le traité est suivi de plusieurs conventions particulières. Les États-généraux formaient différentes prétentions contre le Danemark; ils réclamaient entre autres cinq millions de florins pour frais de leur flotte dans la dernière guerre entre le Danemark et la Suède. Le roi, de son côté, formait d'autres réclamations pour non exécution des traités antérieurs. Une convention particulière, jointe au traité du 11 février 1666, annulle toutes ces prétentions réciproques, excepté deux relatives à une obligation de 400,000 rixdalers, passée par le roi aux États d'Hollande et de

<sup>\*</sup> Voy. vol. XXIX, p. 262.

Westfrise, et à une créance de 120,000 rixdalers de la ville d'Amsterdam. Le roi ayant demandé que les États-généraux se chargeasent de la première, et que la seconde fût compensée par quelques réclamations qu'il formait, on convint de s'en remettre, pour ces deux objets, à l'arbitrage du roi de France.

Une seconde convention particulière décide un point litigieux relatif au traité du 12 février 1647, à l'égard du péage de la charge de bois en Norvège.

La troisième convention règle les différends qui s'étaient élevés entre les deux compagnies des Indes. Le roi de Danemark renonce à la restitution des forts de Cabo-Corso, Tacquoray et Annamabao, en Guinée, dont les Hollandais avaient trouvé moyen de se mettre en possession 1; la compagnie danoise couservera Frédéricksbourg et Christiansbourg jusqu'à l'expiration de l'octroi que le roi lui avait accordé et qui finit en 1679.

Une quatrième convention particulière explique l'art. 5 du traité principal.

La cinquième arrange un différend qui avait pour objet les prétentions des marchands et bateliers dont

Le gouverneur danois, Samuel Smith, les avait vandus à Gaspard de Heussen, gouverneur de San Georgio pour les Étatt-généraux, parce qu'il njonta foi au bruit répandu que le roit de Sudda avait bouleversé la monarchie danoise, et envoya une escadre pour occuper Cabo-Corno et les autres forts. Peu de temps après, Josse Cramer arriva à Cabo-Corso avec des tronpes de renfort, mais Heussen se maintint en possenion.

les marchandises avaient été déchargées à Copenhague, par ordre du gouvernement danois, en 1658 et 1659.

Enfin le traité du 11 février 1666 est suivi de dix articles secrets relatifs à la jonction des flottes des deux états contre l'Angleterre.

La quadruple alliance qui fut signée, le 28 octobre, qui entre le roi , les États-généraux , le grand électeur et Haye du 28 le duc de Brunswick-Lunebourg, est dirigée contre la Suède, quoique cette puissance qui faisait alors assiéger Brêmen, pour forcer cette ville à reconnaître sa supériorité, n'y soit pas nommée. Les alliés promettent, par l'art. 3, d'aider à défendre et protéger les royaumes, principautés, comtés, pays, peuples, villes et forts situés en Europe et appartenant aux parties contractantes, contre tous ceux qui les attaqueront.

L'alliance durera six ans. Les secours à fournir par les parties contractantes seront déterminés ainsi qu'il suit : par le roi de Danemark et les États-généraux , chacun 1,800 hommes de cavalerie et 3,600 d'infanterie; par l'électeur de Brandebourg, 1,200 de cavalerie et 2,400 d'infanterie; par les ducs de Brunswick, 600 cavaliers et 1,200 fantassins. Art. 4.

L'art. 9 oblige les alliés à s'assister réciproquement avec toutes leurs forces, si le secours stipulé dans l'art. 4 n'est pas suffisant.

Immédiatement après ces traités, Frédéric III dé- Guerre d'Anclara la guerre à l'Angleterre, et envoya aux Holfandais dix vaisseaux sous le commandement de son ami-

ral Conrad-Siversen Adeler. Ce Norvégien s'était extraordinairement distingué au service de la république de Venise et passait pour un des plus grands marins du siècle. Depuis 1661 il était entré au service de Danemark dont il éleva la marine à un degré de prospérité qu'elle n'avait jamais atteint; mais la guerre dont nous parlons dura trop peu de temps pour lui fournir l'occasion de montrer que le héros de l'Archipel pouvait aussi briller dans la mer du Nord.

Paix de Bre da, 51 juillet 1667. En effet, la paix fut signée, dès le 31 juillet 1667, à Breda, En parlant de ce traité nous avons dit 1 qu'il laissait subsister une contestation entre l'Angleterre et le Dancmark, qui se rapportait au péage du Sund et aux avantages dont les Anglais avaient joui avant la guerre. Ces insulaires mettiaent une si grande importance au recouvrement de ces avantages qu'ils employèrent toutes sortes de moyens, négociations et menaces pour parvenir à leur but. Il en résulta enfin

I mité de Londres du 29 navembre 1669,

22 menaces pour parvenir à leur but. Il en resulta enin 32 m, nouveau traité d'amitié et de commerce, qui fut 32 conclu à Westminster le 29 novembre 1669 : ses conditions tournèrent à l'entière satisfaction de l'Angleterre.

Erection de la ville d'Altona, 1661.

règne de Frédéric III. Par privilége du 23 août 1664, il érigea Altona en ville; les droits et les immunités qu'il lui accorda en firent bientôt une ville populeuse et industrieuse dont le commerce rivalisa avec celui de Hambourg.

Il nous reste à rapporter quelques faits isolés du

Constructi de Frédérick bavs, 1663. Lorsqu'en 1662 le roi résolut de construire une ' Voy. vol. XXX, p. 146.

citadelle à Copenhague, les bourgeois de la ville croyant voir dans ce projet la marque d'une méfiance qu'ils n'avaient pas méritée, lui en firent des représentations. Ce bon roi n'eut pas de peine à les persuader que tels n'étaient pas ses sentimens, et les bourgeois comprirent qu'une citadelle servirait à les protéger ou côté de la mer: elle fut construite en 1663 et nommée Frédérickshavn.

Dans les deruières années de sa vie, Frédéric III eut la faiblesse de s'occuper de travaux alchimiques : il chercha la pierre philosophale avec un fameux adepte, le Milanais Joseph-François Borri, qui termina sa vie dans les prisons du saint-office, et avec le D. Olas Borch, Danois, connu sous le nom de Borrichius. Ce dernier, s'il ne fut pas maître du grand œuvre, sut pourtant gagner une grandé fortune : il fonda, en 1689, avec un capital de 50,000 rixdalers, le collége de médecine de Copenhague, où seize étudians sont entretenus pendant cinq aus.

ans.

Frédéric III mourut, le 1/15 février 1670, à l'âge de doing III.

soixante-neuf ans, un des princes dont la mémoire
restera éternellement chère aux Danois, le restaurateur et le vrai fondateur de la monarchie danoise. De
son épouse, 5ophie-Amelie de Brunswick-Lunebourg,
qui avait montré un grand courage au siège de Copenhague, et qui lui survecut, il laissa quatre filles, qui
étaient ou furent mariées à Jean-George III, électeur

de Saxe, à Christian-Albert duc de Holstein-Gottorp, à Charles électeur Palatin, et à Charles XI, roi de

## 206 LIVRE VII. CHAP. XV. DANEMARK.

Suède, et deux fils, Christian qui lui succéda, et George que nous connaissons déjà comme époux d'Anne Stuart, qui, en 1702, monta sur le trône d'Angleterre.

## SECTION V.

Règne de Christian V1, 1670—1699. Affaires du dehors.

Si le régime abroigé par la révolution de 1660 avait pu laisser quelques regrets à la nation danoise, la Providence aurait eu soin de les effacer, en lui domant une suite de monarques qui réunissaient toutes les vertus et toutes les qualités dignes du trône. Cette suite de princes, pères de leurs peuplès, dont les caractères, en cent soixante-dix ans, présentent à peine les traces d'un vice, est le plus beau panégyrique de la monarchie absolue.

Le grand nombre de choses remarquables qui se sont passées pendant les vingt-neuf années du règne de Christian V, qui, âgé de vingt-quatre ans, succéda, le 9 février 1670, à Frédéric III, son père, nous engage à en diviser l'histoire en deux sections; celle-ci est consacrée aux sifiaires extérieures, la suivante rendra compte des événemens de l'intérieur.

L'ambition de Louis XIV impliqua les puissances Nord de 1675, du Nord dans une guerre qui éclata en 1675, et dura jusqu'en 1678.

Les liaisons de ce prince avec la Snède, celles qui

Il y a quelques auteurs qui nomment ce monarque Christian VI, parce que le fils aîné de Christian IV, mort avant le père, avait été nommé Christian V depuis son élection comme successeur.

subsistaient entre le Danemark et les États-généraux, la ialousie que le grand électeur ressentait de voir l'embouchure de l'Oder entre les mains d'une puissance étrangère, et les dissensions qui subsistaient toujours entre les rois de Danemark et les ducs de Holstein-Gottorp, concoururent à allumer le feu de cette guerre.

Nous avons réservé à une section particulière de ce chapitre, le récit de tont ce qui concerne les dissensions entre les deux lignes de la maison de Holstein.

Quant à la guerre de 1675, nous en avons déjà parlé plusieurs fois; d'abord dans l'histoire de Louis XIV. qui l'alluma, et dans celle des Pays Bas unis, contre lesquels elle était dirigée; dans celles de l'Angleterre et de l'Empire germanique qui v intervinrent, ensuite dans l'histoire de Suède qui, quoiqu'alliée seulement de la France, y joua le rôle d'une puissance principale. L'histoire de la Prusse nous forcera d'y revenir encore une fois, comme fait maintenant celle du Danemark.

Dès l'année 1671, le grand électeur s'était efforcé d'engager le nouveau roi de Danemark à se déclarer pour les États-généraux, les alliés de son père, ou à s'interposer entre eux et la France; mais le roi voyait avec trop d'indifférence le danger qui menaçait cette république. Il avait des discussions avec elle au sujet des arriérés de subsides qu'il réclamait en exécution de l'art. 4 du traité du 11 février 1666. Ce ne fut que vers la fin de l'année 1672 que ce prince consentit à une alliance; elle fut conclue, le 12 septembre, à Brunswick 1, entre l'empereur Léopold, le roi de Danemark, l'électeur de Brandebourg, les ducs de Brunswick et la landgrave douairière de Hesse-Cassel. Quoique l'électeur, en négociant ce traité, eût pour objet la défense de la république des Provinces-unies, il n'y est question cependant que de celle de l'Empire et du maintien de la paix de Westphalie, parce que Christian V ne voulait pas accorder de secours aux Hollandais, à moins qu'ils ne lui payassent des subsides. On y convient de tenir prête une armée de 21,000 hommes d'infanterie et de 10,500 hommes de cavalerie, destinée à la défense de la partie qui serait attaquée. L'empereur, le roi et l'électeur fourniront chacun un contingent de 6,000 hommes de pied et de 3,000 à cheval; le duc de Celle fournira 1,200 hommes d'infanterie et 600 cavaliers; celui de Wolfenbüttel 1,000 hommes de pied et 500 à cheval , la landgrave 800 de pied et 400 à cheval. Le commandement de l'armée devait être confié au prince dans le pays duquel elle agirait; ailleurs à celui au secours duquel elle aurait été envoyée. Par des articles séparés, l'électeur promit de secourir le roi de Dancmark partout où il serait attaqué; la landgrave le secourra en Sleswick et en Jutland, mais non dans les îles.

Enfin les États-généraux s'étant décidés à payer des oditions un soi de Danemark, celui-ci conclut avec <sup>20 mai</sup> cux, à Copenhague, le  $\frac{1}{20}$  mai 1675, une alliance défensive et s'étendant à toute l'Europe; de manière que si le roi est attaqué en Europe pour les pays qu'il pos-

4 Voy. vol. XXVIII, p. 143.

mai 1673.

sède dans cette partie du monde ou dans les autres, les États-généraux, non-seulement lui fourniront les 6,000 hommes auxquels ils sont engagés par les traités antérieurs ; mais si ce secours est insuffisant, ils l'assisteront de toutes leurs forces; et si les États-généraux sont attaqués en Europe pour leurs possessions dans cette partie du monde, le roi leur enverra une flotte de 40 vaisseaux de guerre, moyennant les subsides stipulés par le traité du 11 février 1666, excepté que le roi se charge d'équiper le nombre entier de ces vaisseaux. Au lieu de 6,000 hommes de troupes, le roi assistera les États-généraux d'un corps de 10,000 hommes pour lesquels ceux-ci paieront la moitié des deniers de levée en 110,000 rixdalers, et de plus la moitié de l'entretien. Si ce secours n'est pas suffisant, le roi le doublera et assistera la république de toutes ses forces, Art. 3.

Mais, dit l'art. 12, comme les États-généraux iont déjà en guerre ouverte avec la France et l'Angleterre, avec l'électeur de Cologia et l'évêque de Munster, et qu'il est à craindre que quelque autre état ne se mêle de cette guerre, le roi tiendra prêt le nombre de 40 vaisseaux de guerre, et neutra sur pied les 20,000 hommes mentionnés daus l'art. 5; mais comme il juge que pour l'intérêt commune il ne doit pas, dans le moment présent, se mèler de cette guerre, in "equipera effectivement que 20 vaisseaux de guerre, ct par terre mettra sur pied et fera camper, dans l'endroit le plus propre, suivant la situation de son pays, 12,000 hommes, et les États-généraux paieront la moitié des subsides

stipulés pour 40 vaisseaux et 20,000 hommes. Mais, continue l'art. 15, si quelque état voisin vient à joindre ses armes avec celles des ennemis de la république, à se mêler de cette guerce, et à assister les ennemis des États-généraux, ou empêcher par force qu'ils ne soient assistés de leurs alliés, le roi sera obligé d'entrer en hostilité contre celui qui voudra entreprendre quelque chose contre la république et ses alliés.

Comme les États-généraux sont hors d'état pour le moment de payer les subsides en argent comptant, 1'art. 14 détermine la nature des obligations qu'ils remettront pour cela.

Ils promettent, par l'art. 16, de payer, au plus tard dans deux ans, les arrérages des subsides des années 1666 et 1667.

Conformément aux engagemens qu'il avait contractés par ces traités, le roi de Dancmark envoya, en avril 1674, dans le duché de Holstein, un corps de troupes commandé par le comte de Schack. Cette armée d'observation empêcha les Suédois d'entreprendre, cette année, quelque chose en Allemagne à l'avantage des Français. Elle contribua même à engager le roi d'Angleterre, l'électeur de Cologne et l'évêque de Munster, à renoncer à l'alliance de la France pour faire leur piax avec la Hollande. Christian V conclut, en 1674, quelques nouvelles alliances. La ligue de Brunswick, de 1672, fut renouvelée avec l'empereur Léopold par un traité qui fut signé, à Copenhague, le ‡ janvier 1674.

Par ce traité, l'alliance antérieure entre l'empereur Traité d'al-

et le roi de Danemark est renouvelée pour trois ans, dans le but de maintenir la paix de Westphalie et la tranquillité générale, objet pour lequel chaque partie tiendra continuellement prêts 12,000 hommes de troupes. L'état de la religion sera conservé tel que la paix de religion l'a établi.

Par des articles secrets, on garantit le traité de Clèves 1; les deux parties promettent d'employer, pour l'établissement d'une paix générale, chacune une armée de 30,000 hommes, indépendamment des 20,000 qu'elles étaient obligées de fournir d'après leurs traités avec les États-généraux, et de se défendre mutuellement contre tout ennemi qui les attaquerait.

Le système d'alliance que nous venons de faire connaître fut consolidé par un traité d'alliance que l'électeur de Brandebourg conclut, le 1° juillet 1674, avec l'empereur, le roi d'Espagne et les États-généraux, et dont il sera question au chapitre suivant, et par le traité de la Haye, du 10 du même mois, que le roi Christian V signa avec les mêmes puissances. Le roi de Danemark s'engage, par l'art. 2, à tenir sur pied une armée de 16,000 hommes, dont 5,000 chevaux et 1,000 dragons. On lui paiera, pendant la durée de la guerre 14,000 rixdalers par mois, pour les 16,000 hommes, et 10,686 pour l'artillerie dont ils seront pourvus, dont moitié sera payée par le roi d'Espagne, et l'autre par les États-généraux. Ces puissances lui paieront de plus une somme de 170,000 rixdalers pour frais de levée. Cette armée sera employée contre

<sup>1</sup> Voy. vol. XXIX, p. 263.

ceux qui prendront le parti des ennemis des alliés, ou qui, les armes à la main, voudraient les attaquer. Le roi s'engage encore à équiper, s'il en est requis, une flotte, et les alliés paieront, dans ce cas, la moitié des frais de levée et d'entretien. A la fin de la guerre, les alliés demeureront en amitié et alliance. Cette dernière disposition est énoncée dans l'art. 20 du traité, et expliquée dans un article séparé, qui dit que si, après la fin de cette guerre, une des parties est attaquée en Europe, l'autre l'assistera, et nommément les États-généraux assisteront le roi de Danemark de toutes leurs forces. Celui-ci ne bornera pas ses secours aux 6,000 hommes, auxquels il est engagé par les traités antérieurs, mais il levera autant de troupes qu'il plaira aux États-généraux, jusqu'au nombre de 16,000 hommes, contre la même solde qui est stipulée dans le traité. Et comme le roi a été empêché d'assister la république dans la présente guerre avec 6,000 hommes, les États-généraux l'en tiennent quitte. L'article secret prolonge encore l'alliance à quinze années après la paix.

Tant d'alliances conclues pour le maintien de la ca paix, entre des puissances dont deux étaient en guerre guerre du N contre la France, durent nécessairement avoir pour résultat la guerre du Nord. Elle commença effectivement par l'invasion de la Poméranie brandebourgeoise que firent les Suédois dans les derniers jours de l'année 1674 : elle fut bientôt vengée par l'électeur qui, revenu d'Alsace, s'empara, de concert avec le roi de Danemark, de la Poméranie suédoise. Le

## 214 LIVRE VII. CHAP. XV. DANEMARK.

Alliance d

25 septembre 1675, Christian V conclut avec l'electeur l'alliance intime de Dobran dont nous avons parlé au chapitre précédent. Comme dans le même chapitre nous avons rapporté le détail des principaux événemens de la guerre qui s'alluma alors, il suffit ici deles rappeler en forme de sommaire, en tant qu'ils regardent le Donemark.

Événemens de la guerre 1675. Prise de Wismar, le 15 décembre 1675 2.

Conquête par les alliés de plusieurs places du duché de Brêmen, et nommément, le 12 janvier 1676, de Karlsbourg ou Karlstadt, forteresse que les Suédois avaient construite à l'endroit où la Geeste tombe dans le Wéser. Cette conquête occasiona un différend assez vif entre les alliés, c'est-à-dire le roi, l'électeur de Brandebourg, les deux lignes de la maison de Brunswick et l'évêque de Munster, relativement à la manière de la partager. Chaque allié allégua des motifs pour prétendre à une part plus considérable que le cinquième; le roi nommément se réserva Karlstadt ainsi que Stade, lorsqu'on se serait rendu maître de cette place. Comme par la paix il fallut restituer la conquête, cette discussion n'eut d'autre résultat quela démolition de Karlstadt sur laquelle on s'accorda.

Conquete de l'île de Gottland par la flotte danoise, le 1er mai 1676 5.

Victoire navale des Danois, commandés par Tromp, sur les Suédois, le 1er juin de la même année 4.

Voy. vol. XXXIII, p. 338. Voy. ibid., p. 339. Voy. ibid., p. 310...

Prise de Helsingborg par Christian V en personne, le 4 juillet.

Bataille de Lund, du 4 décembre, entre Christian V

Reprise de la Blekingie par les Suédois en 167%.

La désunion qui régnait entre les alliés, et l'ouverque du congrès de Nimègue, qui faisait prévoir la
défection des Hollandais, engagèrent le roi de Danemark et le grand électeur à resserrer leur union. Ces
deux souverains conclurent, le 25 décembre 1676, à
Copenhague, un traité aux conditions suivantes:

Il y aura alliance entre le roi et l'électeur contre les Suédois et leurs adhérens et auxiliaires en cette guerre. Art. 1.

Quoique les deux parties soient liées par une amitié qui ne se fonde pas moins sur l'utilité commune que sur leur parenté et voisinage, de manière qu'il ne soit pas à craindre qu'il s'élève quelque soupçon entr'elles, néanmoins elles promettent non-seulement d'éviter tout ce qui pourrait y donner lieu, mais aussi d'agir en tout et partout de concert, afin qu'il apparaisse qu'elles se sont sincérement attachées et disposées à avancer leur bien réciproque. Art. 2.

Notamment pendant la durée de cette guerre, elles attaqueront leur ennemi commun avec une égale vigueur et au temps convenu, et ne lui permettront pas de tomber sur l'une d'elles avec toutes ses forces.

Art. 5.

Les art. 4 à 12 développent les engagemens résul-

μ μ π . Coeglo

tant d'une alliance si étroite. L'électeur, en sa qualité d'État d'empire et allié de l'empereur, de l'Espagne et des États-généraux, se réserve d'agir, le cas échéant, avec une partie de ses troupes, en faveur de ces alliés.

Les deux parties porteront leurs vues à maintenir l'autorité impériale, la liberté et la sûreté des États contre les perturbateurs étrangers, et s'efforceront à faire établir la paix de Westphalie sur des bases si fermes, que dorénavant elle ne puisse plus être ébranlée. Art. 43:

Après avoir obtenu la paix, les deux parties se garantiront leurs états à perpétuité contre les Suédois, e et demanderont la même garantie à l'empereur, à l'Espagne et aux États-généraux. Art. 15.

Sept articles secrets sont joints aux articles patens, et renferment les conditions suivantes :

L'alliance de Dobran de 1675 est confirmée. Art. 1. L'électeur garantit la convention de Rendsbourg conclue entre le roi et le duc de Holstein-Gottorp. Art. 2.

L'électeur s'emploiera pour que, dans le partage des pays de Brêmen et de Verden, le roi obtienne au moins la cinquième partie. En revanche, le roi s'emploiera pour que, dans le cas où l'électeur n'aurait pas reçu pleine satisfaction en Poméranie, il la recoive des pays de Brêmen et de Verden. Art. 3.

Si les émissaires français et suédois en Pologne parvenaient à impliquer l'électeur en une guerre avec cette république, le roi l'assistera de toutes ses forces par terre et par mer, à moins qu'il ne soit lui-même tellement occupé par ses ennemis que cette assistance lui devienne impossible. Art. 4.

Si, dans les futures négociations pour la paix, l'empereur, l'Espagne ou les États-généraux voulaient faire rendre au roi ou à l'électeur une partie de ce qu'ils ont enlevé à la Suède, pour compenser les pertes que les Espagnols ont souffertes, le roi et l'électeur s'opposeront à une telle compensation. Art. 5.

Si les États-généraux font une paix intempestive, par laquelle les alliés pourraient être privés de la satisfaction à laquelle ils ont droit, le roi et l'électeur s'entendront avec l'empereur, l'Espagne et les États d'empire qui seront restés fidèles à la bonne cause, sur la manière de continuer la guerre sans les Étatsgénéraux. Art. 6.

Si le roi et l'électeur ne sont pas soutenus, de la part de leurs alliés, par l'argent, les vaisseaux et troupes qui leur ont été promis, ils délibéreront entre eux sur le parti qu'ils auront à prendre; mais, en attendant, ils ne se sépareront pas que le but commun ne soit atteint.

Combat naval de Kiöge du 1<sup>er</sup> juillet 1677, destruction de la marine suédoise par l'amiral Juel <sup>1</sup>.

nemens de la guerre.

Bataille de Landscrona du 14 juillet 1677 <sup>2</sup>. Conquête de l'île de Rügen par le roi de Dane-

mark, au mois de septembre 1677 3. Reprise de cette île par les Suédois en janvier 1678.

5 Voy. ibid.

Prise de Christianstad par les Suédois, le 12 juillet 1678 1.

Reprise de l'île de Rügen par le roi de Danemark et le grand électeur, le 12 septembre 1678 2.

Paix de Fon-

Abandonné par l'électeur de Brandebourg qui, le 29 juin 1679, avait conclu, à S. Germain-en-Laye, la paix avec la France et la Suède, mais comptant sur l'engagement des ducs de Brunswick, de ne pas accorder de passage à des troupes ennemies, le roi de Danemark se proposa de défendre l'entrée de ses états par un corps de 31,000 hommes qu'il voulait poster sur l'Elbe. Cependant le duc de Joyeuse, parti de Munden à la tête d'un détachement français, força le territoire de Lunebourg et entra dans le comté d'Oldenbourg où il leva des contributions. Cette expédition engagea Christian V à faire la paix. Elle fut signée, le 2 septembre (n. st.) 1679, à Fontainebleau 3. Les paix de Westphalie, de Roskild, de Copenhague, sont confirmées, par ce traité, dans tout leur contenu; en conséquence restitution réciproque de tout ce que de part et d'autre on s'était enlevé pendant la guerre. Des commissaires suédois et danois s'assembleront dans le délai de trois mois pour arranger, sous la médiation de la France, les différends qui se sont élevés à l'occasion de la liberté des droits du Sund dont jouit la Suède et dont elle continuera de jouir. Le roi de France promet de rendre le comté de Rikingen ou Richecourt, appartenant au grand-

Voy. vol. XXXIII, p. 313. 2 Voy. ibid. p. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voy. vol. XXVIII, p. 171.

chancelier de Danemark et qui avait été séquestré 1.

Par un premier article secret, Louis XIV promit d'employer ses bons offices pour que les différends provenant des prétentions que Christian V formait contre quelques princes et États d'empire, ses voisins, fussent amicalement terminés. Le second article secret concerne le duc de Holstein-Gottorp. Il en sera question dans la huitième section de ce chapitre.

Paix de Lund du 6 octobre 1679, entre le Dane- Paix de Lund, mark et la Suède, et alliance du 7 entre ces deux puissances. Tout fut rétabli sur l'ancien pied, de manière qu'on s'était fait une guerre acharnée qui resta sans résultat 2.

On s'attendait à ce qu'après le rétablissement de la Convention paix, Christian V licencierait ses troupes; mais ce de 1679. prince, qui ne pouvait pas se résoudre à renoncer jamais à des droits qu'il croyait légitimement appartenir à sa maison, pensait que le moment de la lassitude générale où se trouvaient toutes les puissances, était favorable pour donner suite à ses prétentions sur la ville libre de Hambourg. Nous avons vu 3 qu'après de longues contestations, cette république avait obtenu, en 1618, une sentence de la chambre de Spire

1 Ce comté, situé dans l'évêché de Metz, appartenait anciennement à la famille de Linange, qui avait un procès pour cela avec l'électeur Palatin. Frédéric, comte d'Ahlefeld-Langeland, qui avait épousé la fille de Frédéric-Émich, comte de Linange-Hartenbourg, ayant satisfait aux prétentions de l'électeur, était devenu propriétaire de Richecourt.

Voy. vol. XXXIII, p. 349. 5 Voy. vol. XXV, p. 394 suiv.

qui la déclarait immédiatement soumise à l'Empire. L'affaire paraissait ainsi terminée; mais la constitution vicieuse d'Allemagne fournissait toujours aux États puissans un moyen de se soustraire aux décisions des tribunaux. Comme les sentences de la chambre impériale n'admettaient pas d'appel, les princes avaient imaginé le recours à la diète, comme à la puissance législative, sous prétexte d'une fausse interprétation des lois par les juges. Ce remède de droit suspendait l'exécution d'un jugement à jamais, ou aussi longtemps que celle des parties qui avait plus d'influence, voulait traîner la chose en longueur. En prenant le recours contre la sentence du 6 juillet 1618, la maison de Holstein avait maintenu l'existence politique de Hambourg dans l'état d'incertitude où elle avait été dans le seizième siècle. Christian V croyait qu'au moment de la conclusion des paix de Fontainebleau et de Lund, il lui serait permis de terminer cette incertitude. Il se présenta à la fin du mois de septembre 1679, avec 20,000 hommes, devant Hambourg, et se prépara à l'assiéger; mais il ne tarda pas à s'apercevoir de son erreur. La France et le grand électeur, sur l'appui desquels il avait compté, lui offrirent leur intervention pour le tirer d'un mauvais pas, car déjà les ducs de Lunebourg marchaient contre lui. Ainsi il fut conclu, le 1" novembre 1679, au camp du roi à Pinneberg, une convention provisionnelle par laquelle chaque partie se réserva ses droits jusqu'à un arrangement amiable ou une décision judiciaire du litige ; la ville promit « de rester envers le

roi dans un très - humble et convenable respect et dévotion, » et de lui payer dans l'espace de deux ans, et par cinq termes, une somme de 220,000 rthl. Par ce sacrifice, la ville ne put pas acheter sa tranquillité pour plus de sept ans.

Avant de passer à d'autres objets, nous allons parler de trois alliances que Christian V conclut après les paix de Fontainebleau et de Lund.

La première est le traité de Cologne-sur-la-Sprée, du 31 janvier 1682, avec l'électeur de Brandebourg. L'alliance que Christian V avait contractée à Lund avec la Suède, sans le concours de Frédéric-Guillaume, avait d'abord causé une certaine froideur entre les cours de Copenhague et de Berlin, mais elles se rapprochèrent ensuite, et le roi ayant envoyé un plénipotentiaire auprès de l'électeur, l'ancienne alliance fut renouvelée avec quelques modifications. Les deux parties promirent de se soutenir réciproquement contre leurs ennemis par un secours de 4,000 hommes d'infanterie ou 400 cavaliers pour chaque millier de fantassins, sans toutefois que la partie requise de fournir secours soit obligée de déclarer la guerre à l'ennemi de la partie requérante 1.

Le second traité est l'alliance entre la France et le Alliance de Danemark, recherchée par Louis XIV depuis que Fiance et Charles XI avait conclu avec les États-généraux le

<sup>&#</sup>x27; Il paraît que ce traité dont parle PUFFENDORFF de reb. gest. Frid. With., p. 1450, sans dire précisément où il a été conclu, n'a pas été imprimé. Le Guide dipl. de M. de MARTENS, p. 862, n'en fait pas mention.

traité de la Haye du 30 septembre 1681 · Un petit pays, situé sur la mer du Nord, devint l'ocasion d'un rapprochement entre la France et le Danemark. Ce pays est la seigneurie d'Iéver. Nous avons dit ailleurs 2 comment la maison d'Anhalt-Zerbet acquit ce district, qui était, depuis 1522, fief du roi d'Espançe, comme possesseur du cercle de Bourgogne. La chambre de réunion établie à Besançon, confondant ce qu'en Allemagne on nommait duché de Bourgogne ou plutôt cercle de Bourgogne (c'est-à-dire Pays-Bas ca-tholiques) avec la Bourgogne, province française, avait adjugé à Louis XIV la souveraineté de cette seigneurie. Le roi de France la transporta, le ½ avril 4682, à Christian Vj. roi de Danemark, qui, once jours après, conclut avec lui une alliance défensive 5.

Le roi de France promit de payer annuellement au roi de Danemark, une somme de 800,000 livres pour l'entretien de 12,000 hommes et de dix-huit vaisseaux de guerre; de ne pas étendre ses conquêtes en Allemagne; de ne pas empêcher Christian V de se faire payerce qui lui était dû à titre de contributions arriérées dans le duché de Holstein, et par les villes de Hambourg et de Lubeck; d'assister le roi et l'électeur de Brandebourg, s'ils attaquaient des provinces suc-

Voy. vol. XXXIII, p. 352. 2 Voy. vol. XXVI, p. 14.

<sup>5</sup> La Guide dipt., p. 447, ne parle pás de co dernice traité. M. de FLASAR nen fait pas mention non plus. Ce que nous en disons est irité de Guarando Escet. von Demenset, vol. III, p. 595; mais est ainteir a explique pas par quel changement de politique il arriva que ce traité renferme des dispositions dirigées contre la Suède. Son existence n'en est pas moins réelle.

doises; enfin de faire marcher des troupes contre la Suède, si celle-ci voulait les empêcher de se faire payer les subsides dus par l'Espagne et les États-généraux.

Lorsqu'en 1689 la plus grande partie de l'Europe se incende de l'Europe se incende de l'Europe se de l'encende 1680 aon incende système, conclut un traité d'alliance avec Guillaume III, roi d'Angleterre, et lui abandonna un corps de troupes auxiliaires de 7,000 hommes, dont Ferdinand-Guillaume, duc de Wirtemberg-Neustadt, prit le commandement. Le traité fut signé le 15 août 1689. Le corps danois fit les campagnes de 1690 et 1691 en Hande, et les suivantes dans les Pays-Bas. Christian V ne prit pas de part directe à la guerre qui fut terminée par la paix de Ryswick. Sa neutralité fut extrêmement avantageuse à la France, parce que les Danois et les Norvégiens lui procurèrent le bois de construction dont elle avait besoin, et protégeaient ses armateurs dans la mer du Nord.

Les facilités que la France trouva, sous ce rapport, consider de la part des Danois, furent cause que, pendant illustration de la part des Danois, furent cause que, pendant illustration qui s'est les puissances maritimes, une contestation qui n'est pas sans intérêt sous le rapport du droit public. Les armateurs de ces deux puissances mettant en pratique ces principes qui, dans le dix-huitième siècle, ont donné lieu à de si vives discussions, amenaient les vaisseaux neutres qu'ils rencontraient sur les côtes de France, et les déclaraient de bonne prise. La Suède et le Danemark s'accordèrent, au mois deférrier 1690,

de faire escorter les bâtimens marchands de leurs sujets par quelques vaisseaux de guerre. Comme il en résulta des plaintes réciproques, les États-généraux exigèrent que les puissances du Nord s'abstinssent entièrement du commerce maritime avec la France. Les deux rois, au contraire, firent croiser dans la mer du Nord une flotte pour le protéger. Par forme de représailles, Christian V s'empara des vaisseaux hollandais qui passaient par le Sund, et permit aux armateurs français de conduire leurs prises dans les ports de la Norvège. Le 10 juin 1691, ce différend fut arrangé par un traité de commerce entre les trois puissances, par lequel tous les sujets danois et tous les étrangers qui donnaient caution qu'ils demeureraient dix ans dans les états du roi de Danemark obtinrent la fa-

culté de commercer avec la France, à condition qu'ils n'y conduiraient ni matériaux servant à la construction des vaisseaux, ni munition de guerre, et qu'ils ne se chargeraient pas de propriétés ennemies. Les deux puissances maritimes promirent de payer la va-

leur des vaisseaux capturés. Le 3 mai 1692, Christian conclut un traité avec l'empereur et les États-généraux, par lequel il céda à Léopold I<sup>er</sup> un corps auxiliaire de 4,000 hommes contre les Turcs, et à la république 2,000 contre la France.

Nous avons dit que la convention de Pinneberg ne put assurer la tranquillité extérieure de la ville de Hambourg : il est vrai que les troubles dont elle était déchirée dans son intérieur furent la principale cause des désastres qu'elle éprouva. Deux démagogues, nommés Cordt Iastram et Jérôme Snitger, excitèrent la bourgeoisie contre un des bourguemaîtres, nominé Meurer, et donnérent lieu à des désordres qui engagèrent le conseil aulique à nommer une commission pour examiner sur les lieux les griess des mécontens. Ces commissaires étaient le duc de Brunswick-Lunebourg et la ville de Brêmen. Le duc ayant fait enlever Snitger dans un moment où il se promenait seul, les Hambourgeois poursuivirent ceux qui avaient exécuté ce coup, entrèrent sur territoire étranger, prirent neuf officiers ou soldats du duc, et les firent décapiter, comme voleurs de grand chemin. Il en résulta des hostilités, et le duc s'empara d'une partie des fortifications de Hambourg. Les démagogues effrayés entrèrent en négociation avec le résident de Christian V, nommé Pauli, et il fut convenu que, le 25 août 1686, ils l'aideraient à s'emparer de la ville. Les ministres étrangers à Copenhague eurent vent de ce complot, et avertirent le sénat de Hambourg. Celui-ci demanda des secours à ses voisins, et le duc de Lunebourg, ajournant sa querelle avec les habitans, fit entrer des troupes à Hambourg, la veille du jour fixé pour l'exécution du complot. Christian V se présenta avec 16,000 hommes, demandant qu'on lui remît les clés de la ville, et qu'on lui prêtât serment. Sur le refus qu'il éprouva, il ordonna le bombardement; mais les Hambourgeois se défendirent vigoureusement, et, le 14 septembre, les Danois se retirèrent. On fit le procès à Iastram et Snitger, qui furent exécutés le 4 octobre. Plusieurs princes s'interposèrent pour rétablir la paix. Tout ce qu'ils purent obtenir sur le roi, c'est que, le 18 octobre 1686, il signa à Gottorp une déclaration portant que, par l'effet de sa clémence royale, il abandonnait absolument son ressentiment contre la ville de Hambourg, et rétablissait la communication avec elle, s'en tenant au surplus à la convention de Pinnebers.

Traité de Moscou, 1699. Une des dernières affaires qui occupèrent Christian V, fut une alliance avec la Russie. Paul Heins, qu'il envoya à Moscou, y signa, le \$\frac{1}{2}\$ juillet 1639, un traité portant qu'au cas qu'une des parties fût attaquée, l'autre la secourrait de toutes ses forces, et qu'aucun des deux souverains n'entrerait en alliance avec quelque puissance que ce fût par un traité qui portât atteinte aux obligations réciproques. Un article séparé dit que le traité n'aurait force que lorsque le tzar aurait fait la paix avec les Turcs.

## SECTION VI.

Règue de Christian V, 1670—1699. Affaires intérieures.

Faveur de

Christian V eut pour maxime de conserver les mi- Fave nistres et serviteurs que son père avait employés, mais il inséra dans leur serment la promesse de n'accepter aucun présent, ni directement, ni indirectement. L'homme qui jouissait principalement de sa confiance était Pierre Schumacher, un des plus grands hommes que le Danemark ait produits. Né en 1635, fils d'un marchand de vin de Copenhague, Schumacher dut la grandeur à laquelle il parvint, non à l'aveugle et capricieuse faveur, mais à son mérite. Frédéric III l'avait nommé son secrétaire du cabinet, son archiviste et son bibliothécaire. On le regarde comme l'auteur de la loi royale. Il gagna la confiance du nouveau monarque par les communications importantes qu'il lui sit dans la première audience. Christian V l'anoblit sous le nom de Griffenfeld, et le nomma grand-chancelier, charge qu'il créa pour lui, et que Griffenfeld troqua contre celle de chancelier de l'empire, à la mort de Reetz, qui en était pourvu. Il fut l'âme des conseils du roi, et toutes les puissances le recherchèrent et le comblèrent de présens. Il existe même une lettre du chevalier de Terlon, qui avait été ambassadeur de Louis XIV dans le Nord, et qui était alors son ministre à Rome, par laquelle il lui offre un chapeau de cardinal. Le pouvoir de ce grand ministre de dura que cinq ans. Le 20 mars 1676 il fut arrêté par ordre du roi et enfermé à la citadelle. On trouva, dit-on, chez lui, un million et demi de rixdalers sagette somme étant en espèces françaises et anglaises, elle fut regardée comme le prix de sa corruption. On y trouva aussi des lettres et des papiers moyennant lesquels on put construire une foule de crimes d'état. Il paraît en effet que Greiffenfeld acceptait des présens des ministres étrangers; mais, dans son interrogatoire, il dite que c'était par ordre exprès du roi.

Il n'ya peut-être pas de ministre d'un grand état dans les papiers duquel une justice rigoureasé ou une prévention aveugle ne puisse trouver dés délits punissables de mort. Le 26 mai (v. st.) la commission nonmée pour juger le ministre le condamna à mort. Greiffenfeld reçut tranquillement son jugement, protesta de son innocence jusqu'au dernier moment, et s'appretta à mourir. Déjà l'exécuteur avait levé la hache fatale, lorsque le patient reçut sa grâce; sa punition fut commuée en une prison perpétuelle. Il y vécut jusqu'en 1699.

d'Oldenbourg de Deimenbors La succession d'Oldenbourg et de Delmenhorst, t que Frédérie III et le duc de Holstein-Gottorp avaient recueillie, leur était contestée par Joachim-Ernest, duc de Holstein-Plön. Nous avons dit ailleurs que la maison d'Oldenbourg, éteinte en 1667, descendait de Gé-

 Cette lettre, du 5 janvier 1675, a été publiée par TYCHO HOF-MAN, dans ses Portraits des hommes illustres du Danemark, Vie de Greiffenfeld. Nous ne la connaissons que sur la foi d'autrui. rard d'Oldenbourg, frère de Christian Ier, roi de Danemark, fondateur de la nouvelle maison de Holstein : ainsi la succession d'Oldenbourg revenait à la maison de Holstein, divisée en deux lignes dites royale et de Gottorp. Mais la ligne royale s'était divisée, en 1559, en deux branches, la régnante et celle de Sonderbourg; et cette dernière s'était subdivisée en quatre ramcaux dont l'un l'appelait Plön. Le roi de Danemark et le duc de Holstein-Gottorp, chess des deux lignes, étaient, d'après le droit féodal, les héritiers de la maison d'Oldenbourg; mais le rameau de Plon soutenait que la succession ne devait pas être réglée d'après le droit féodal, que les anciens Frisons d'Oldenbourg n'avaient pas connu; que c'était le droit teutonique qui faisait loi pour eux. D'après cette jurisprudence, la succession appartient à l'héritier le plus proche en grade, de telle ligne qu'il soit ; or il se trouvait que le duc de Plön, quoique appartenant à la dernière branche de la ligne royale, descendait du roi Christian I" au quatrième degré, tandis que le roi Frédéric III, aussi bien que Christian-Albert, duc de Holstein-Gottorp, étaient au cinquième degré. Depuis 1667, le procès était pendant au conseil aulique impérial. Lorsqu'on s'apercut que les jurisconsultes allaient prononcer pour Plon, Christian V entra en traités avec cette maison; il conseilla au duc de Gottorp de se joindre à lui; mais ce prince, qui comptait sur la protection de la Suède, déclara qu'il ne craignait pas un jugement impérial. Le roi traita alors seul avec Joachim-Ernest, duc de Plön. Celui-ci lui abandonna la moitié de la succession pour une somme d'argent et pour des terres situées en Sleswick et en Holstein. En 1676, la maison de Plön gagna effectivement son procès contre Gottorp; alors celui des fijs de Joachim-Ernest à qui, dans le partage de la succession paternelle, la prétention sur Oldenbourg et Delimenhorst était échue, abandonna au roi cette moitié contre le bailliage de Norborg et une somme d'argent. Ainsi Oldenbourg et Delmenhorst passèrent sous la domination danoise, à laquelle ils restèrent soumis pendant un siècle.

Érection de compagnie de commerce des Indes occides tales, 1671.

Christian V fit, dès le commencement de son règne, plusieurs ordonnances qui rendent témoignage de son désir de faire fleurir le commerce. Le 11 mars 1671, il érigea une compagnie pour le commerce des Indes occidentales qui forma des établissemens dans les îles de S. Thomas et de S. Jean et devint trèsflorissante, Le 24 mai de la même année, il ordonna la construction d'une espèce particulière de grands vaisseaux armés de 6 à 34 canons et plus qu'on appe lait vaisseaux de défense. Il voulait que les Danois allassent sur ces navires en Espagne, en France, en Grande-Bretagne et en Islande pour y chercher les productions de ces pays. Il accorda de grands avantages sur les droits d'entrée à ceux qui se servaient de ces navires. Les propriétaires contractèrent l'obligation de les louer au roi quand il en aurait besoin, pour un frêt déterminé. Par cette mesure le commerce des Danois gagna une grande activité, et le roi eut l'avantage d'augmenter sa flotte sans y mettre un grand capital.

Pour réconcilier l'ancienne noblesse avec le nouvel Fondation ordre de choses, le roi, d'après le conseil de Grif- rounies, 1671. fenfeld, érigea, par ordonnance du 25 mai 1671, des baronnies et des comtés, en attachant ces titres à des terres d'une valeur suffisante. Un comté devait comprendre assez de terres labourables réunies pour 500. une baronnie pour 100 tonnes de semailles. Parmi les comtes nommés fut aussi, en 1673, le ministre Griffenfeld, L'ordonnance de 1671 accorda aux nobles titrés les droits régaliens et autres suivans : 1º. le droit de patronage; 2º. la régale des bouleaux; 3º. le Gaards-Ret ou la juridiction sur leurs domestiques et commensaux dans leurs maisons de Copenhague : 4°. la juridiction criminelle sur leurs paysans; 5°. la chasse; 6°. le droit de varech; 7°. la pêche; 8°. les péages des ponts; 9°. l'exploitation des mines et salines; 10°. l'exemption de leurs fiefs de tout arrêt pour dette et de leur personne de toute arrestation, à moins que ce ne soit pour crime de lèze-majesté; 11°. de grandes franchises de contributions; 12°. le droit de tester sans confirmation royale; 13°. le droit de nommer les tuteurs de leurs enfans; 14°. la faculté d'assigner le douaire de leurs veuves sur le fief, si les alleux ne suffisent pas 1.

Immédiatement après, le 7 juin 1671, le roi se sit Saise du roi. sacrer, et à cette occasion le public eut la première connaissance de loi royale dont il fut donné lecture.

Voy. P. K. ANCHER Dansk Lehnsret. Kiob., 1777, in-8"

du Danebrog. Greiffenfeld, qui portait encore le nom de Schumacher, fut un de ceux qui en furent décorés.

Le 12 février 1680, Christian V fonda la société commerce de du commerce d'Islande et des îles Féroé, en faveur de laquelle il publia dans les années suivantes diverses ordonnances pour la rédaction desquelles il se servit de Nicolas Jansen Arff, négociant fort entendu, le premier qui introduisit en Danemark et en Norvège la fabrication des soieries.

Eclairage de Copenhague.

Dans la foule des ordonnances de police que le Danemark doit à Christian V, il y en a une que nous remarquons parce qu'elle s'occupa d'un objet de police qui a été long-temps négligé en plusieurs autres pays : le 25 juin 1681, les rues de Copenhague furent, pour la première fois, éclairées par des lanternes.

Une autre ordonnance non moins remarquable, celle du 1er mai 1684, introduisit l'uniformité des poids et mesures. Olaf Römer, que l'astronome Picart avait formé en l'employant à l'observatoire de Paris, et qui, en 1676, avait été nommé professeur de mathématiques à l'université de Copenhague, détermina le pied danois à  $\frac{1405}{1440}$  pied de roi, =1,  $\frac{12}{1391}$ pied du Rhin; la livre danoise se rapportant à une livre de France, comme 76 4 à 76 4. Ces rapports furent publiés dans une seconde ordonnance du 10 janvier 1698.

<sup>\*</sup> Ou, selon une tradition fabuleuse (voy. vol. VI, p. 333), le renouvela sculement.

Christian V introduisit, le 23 juin 1683, le nouveau Code danois, Danske lov, divisé en six livres, comprenant 1769 articles. Immédiatement après la révolution de 1660, Frédéric III avait établi une commission de cinq ecclésiastiques, huit juges des tribunaux et plusieurs hommes d'état, pour rédiger ce Code. Leur travail ayant été examiné par le comte de Greiffenfeld, fut remis à Érasme Vinding, qui employa quatorze ans à le revoir, l'examiner et le corriger. Vinding en fit aussi une traduction latine, mais le roi défendit de le commenter. Henri Weghorst est l'auteur de la version allemande.

Le 1er décembre 1693, le roi renouvela l'ordre de

l'Éléphant dont l'origine est problématique, fixant le de l'Eléphant nombre des chevaliers et déterminant leur costume, leurs obligations et leurs prérogatives. Le 29 octobre 1698, Christian V signa le grand Grand privi-

privilége de la société du commerce des Indes orien-nerce des Indes tales, sur lequel se fondent ses rapports envers l'état. Il lui accorda le droit de guerre et de paix par rapport aux états indiens.

Une blessure que ce prince recut à la chasse par un cerf le força de garder le lit, les dix derniers mois de sa vie. Il en mourut, le 25 août 1699, à l'âge de cinquante-trois ans.

#### SECTION VIL

Règne de Frédéric IV jusqu'en 1720.

Alliance de Direde de 1699. Frédéric IV, fils aîné de Christian V, avait vingthuit ans lorsqu'en 1699 il succéda à son père.

> A peine fut-il monté au trône que le tzar Pierre et Auguste II, roi de Pologne, l'invitèrent à accéder à la ligue qu'ils avaient formée contre le jeune roi de Suède. Personne n'avait plus d'injures à venger contre la Snède que les rois de Danemark ; elle leur avait enlevé les provinces de terre ferme qui les rendaient véritablement maîtres du Sund, et elle:les avait forcés de renoncer à la suzeraineté de la moitié du duché de Sleswick. Depuis cinquante ans le Danemark n'avait reçu que des offenses de ces voisins orgueilleux. Frédéric IV saisit avec empressement l'occasion qu'une étroite liaison avec d'autres ennemis de la Suède lui. offrait. Le 25 septembre 1699, une alliance offensive et défensive avec Auguste II fut signée à Dresde. Frédérie IV devait attaquer le roi de Suède dans le même moment ou la Russie et la Pologne lui déclareraient la guerre; mais' ce plan ne put pas être entièrement exécuté, parce que le tzar était occupé par les Turcs, et qu'Auguste II, contrarié par les magnats de Pologne, fut obligé d'entrer trop tôt en Livonie.

Frédéric exécuta la partie dont il s'était chargé, en désarmant le duc de Holstein-Gottorp, l'allié de

la Suède, et en s'emparant de tout son pays. Attaqué lui-même en Séeland par Charles XII, il fut forcé de Paix de Trofaire promptement la paix à Traventhal le 18 août 1700 1, Le duc de Holstein-Gottorp fut rétabli, et comme le roi de Suède n'avait envahi le Danemark que pour obtenir le redressement du tort que ce prince avait souffert, il quitta l'île de Séeland, et la courte guerre entre lui et le roi Frédéric IV se trouva terminée sans qu'il fallût un autre traité de pacification.

Cette campagne avait fait reconnaître à Frédéric IV l'imperfection de ses troupes soldées; sa première tionale, occupation après la paix de Traventhal qui ne pouvait être à ses yeux qu'un ajournement de ses projets, fut d'organiser une milice nationale bien exercée. Le duc Ferdinand-Guillaume de Wirtemberg-Neustadt, généralissime de ses armées, et Charles-Rodolphe, son frère, qui lui succéda en 1701, travaillèrent avec le plus grand succès à cette organisation : la force de la milice se monta à 18,000 hommes.

Les paysans du Danemark attachés à la glèbe durent Affranchisse à Frédéric IV le bienfait de la liberté. Une ordonnance du 21 février 1702 les délivra du vornedskab ou du servage. La liberté ne leur fut cependant pas accordée indistinctement. Tous ceux qui étaient nés avant le 25 avril 1699 étaient obligés de se racheter de leurs seigneurs pour une somme de vingt à cinquante rixdalers, excepté cependant quelques cas où ils avaient déjà joui d'une espèce d'émancipation. Voy. vol. XXXIII, p. 361.

Tous ceux qui étaient nés depuis le 25 août 1699 furent déclarés personnellement libres, sauf les prestations réelles qu'ils devaient à leurs seigneurs.

Liaisons de Frédéric IV avec la grande alliance occi-

A la même époque où le Nord fut désolé par une guerre sanglante, une autre non moins sérieuse'se préparait dans le midi de l'Europe par l'extinction de la ligne espagnole de la maison d'Autriche. Tous les cabinets étaient alors occupés à négocier des alliances. Louis XIV rechercha celle du Danemark; le comte François Bouton de Chamilly offrit à Frédéric IV des subsides et divers avantages s'il voulait entrer dans le système français; ces offres firent si peu d'impression sur Frédéric IV que, le 20 janvier 1701, il conclut à Odensée une alliance avec les puissances maritimes et leur fournit 12,000 hommes. Le 26 mai un autre traité fut conclu à Vienne avec l'empereur; le roi abandonna à Léopold 6,000 hommes qu'il avait envoyés précédemment en Saxe, et 2,000 autres, contre des subsides et plusieurs avantages qui lui furent promis. Le 20 juin, on signa un troisième traité à la Haye avec les puissances maritimes auxquelles le roi fournit aussi 12,000 hommes contre des subsides, et movemant le paiement d'autres sommes qu'il avait à réclamer. Malgré toutes ces alliances, Frédéric IV ne prit pourtant pas une part directe à la guerre pour la succession d'Espagne; mais ses troupes combattirent les Français aux journées de Hochstadt, de Ramillies et d'Oudenarde.

Seconde guerre da Nord, 1700.

La bataille de Pultawa décida Frédéric IV à romprede nouveau avec la Suède. Nous allons rappeler par forme de sommaire les événemens de cette guerre dont nous avons parlé en détail.

Alliance secrète du 12 janvier 1701 avec le tzar 1.

Alliance de Dresdedu 28 juin 1709 avec Auguste II 2. Alliance de Copenhague du 22 octobre 1709 avec le tzar 3.

Déclaration de guerre du 9 novembre 1709. Parmi les prétextes de cette guerre, nous comptons l'injure faite à Frédéric IV par Charles XII dans un diplôme, en disant de lui quod crevisset ei spiritus, et en acceptant un poème où il était nommé le vrai Hercule, le grand empereur (imperator, dominateur) de la Scandinavie.

Défaite des Danois à Helsingborg, le 10 mars 1710 4. Charles XII ayant désapprouvé le second concert tè la Haye par lequel on avait voulu garantir ses étais d'Allemagne d'une attaque de la part des alliés du Nord, Frédéric IV qui s'était soumis à regret à ces entraves, prit part, en 1711, au siège de Wismar. Pour se procurer les fonds nécessaires à cette entreprise, Frédéric IV engagea, le 20 juin 1711, à l'électeur d'Hanovre, pour vingt ans, le comté de Delmenhorst. L'électeur lui paya 800,000 ethlir.

Conquête de Brêmen et. Verden par le roi de Danemark, en 1712 5.

Défaite du roi, à Gadebusch, par Stenbock, le 20 novembre 1712 6.

- Voy. p. 57 de ce vol. 2 Voy. p. 58 de ce vol.
- Yoy, p. 58 ibid.
   Yoy, p. 60 ibid.
   Yoy, p. 65 ibid.
   Yoy, p. 65 ibid.

Invasion du Holstein par le vainqueur de Gadebusch, et incendie d'Altona, le 9 janvier 1713 1.

Le duc de Holstein-Gottorp ouvre Tönningen à Stenbock, le 14 février 1713 2.

Capitulation des Suédois, à Oldenswort, le 16 mai 1713 3.

Prise de Tönningen par les Danois, le 18 février

Réunion du Sleswick ducal

Comme on trouva, dans cette ville, la preuve de la félonie du duc de Holstein-Gottorp, Frédéric IV prononça la confiscation et réunion à la couronne de tout ce que cette maison possédait dans le duché de Sleswick, savoir les bailliages de Gottorp, d'Apenrade, Schwabstadt, Hintten, Tondern, Lugumkloster, Husum, le pays d'Eiderstedt, les biens du chapitre de Sleswick, l'île de Helgoland et la moitié des fles de Fröer, Seld et Nordstrand.

Traités des 17 mai et 26 juin 1715 avec le roi d'Angleterre, électeur d'Hanovre. Frédéric IV lui cède les duchés de Brèmen et de Verden, que ses armes avaient conquis, et reçoit la garantie de Sleswick.

Renouvellement de l'alliance contre la Suède, par le traité du camp devant Stralsund, du 6 septembre 1715.

Prise de Stralsund par les armées danoise et prussienne, le 23 décembre 1715. Prise de Wismar par les Danois, le 19 avril 1716.

Prise de Wismar par les Danois, le 19 avril 1716. Invasion de la Norvège par Charles XII, en 1716.

Voy. p. 72 de ce vol.
 Voy. p. 73 ibid.

Voy. p. 72 de ce vot.

<sup>5</sup> Voy. p. 91 ibid.

<sup>6</sup> Voy, p. 79 ibid.

Invasion de la Scanie par le roi de Danemark et le tzar, qui n'eut aucun résultat.

Siège de Friedrichshal par Charles XII. Sa mort, le 11 décembre 1718.

La paix de Stockholm du 14 juin 1720 termina Paix de Stocki la guerre entre le Danemark et la Suède. Pour tous les efforts que Frédéric IV avait faits pendant la guerre du Nord, outre le paiement d'une somme de 600,000 rthl. par la Suède, garantie par l'électeur d'Hanovre, il n'obtint que la moitié du duché de Sleswick, patrimoine de la maison de Holstein-Gottorp, que le nouveau gouvernement de la Suède sacrifia, et la renonciation de la Suède à la franchise du Sund; mais il ne fut pas question pour le Danemark de la restitution des provinces de terre ferme, qu'il avait perdues par les paix de Brömsebro et de Roskild, et dont le recouvrement avait été le véritable objet de la guerre. Le principal avantage momentané que la guerre du Nord avait procuré au Danemark, consiste dans la ruine de la Suède qu'elle avait causée; mais un avantage bien plus solide et plus durable fut la résolution qu'elle fit prendre aux rois de Danemark de renoncer à toute conquête, à tout système politique qui pourrait les entraîner dans des guerres, et de s'occuper uniquement du bien-être de leur peuple, en lui donnant de sages lois, en protégeant l'agriculture, l'industrie et le commerce, en honorant les lettres et les arts, et en montrant au monde qu'une sage liberté peut exister sous un régime absolu, et avec une li-

1 Voy. p. 136,de ce vol.

# 240 LIVRE VII. CHAP. XV. DANEMARK.

berté de la presse plus étendue qu'elle n'existe de fait dans aucun pays, et pourtant retenue dans de justes bornes par de sages lois et par le caractère d'une nation instruite et religieuse.

### SECTION VIII.

Ducs de Holstein-Gottorp de 1616 en 1720.

Frédéric III, cinquième duc de Holstein-Gottorp, Prédéric

régnait depuis 1616 '. Lorsque Christian IV s'érigea en défenseur des Protestans d'Allemagne, le duc partagea toutes ses mesures ; cela ne l'empêcha pas de se charger, en 1626, du rôle de médiateur entre le roi et l'empereur. Pour conserver le caractère d'impartialité que ce rôle exigeait, il s'abstint dès ce moment de toute participation publique à la guerre. Tilly, avec lequel cette négociation le mit en rapport, lui représenta les avantages qu'il pourrait tirer de sa situation, s'il se déclarait pour la cause de l'empereur. Insensiblement il se laissa persuader, et lorsque Waldstein, après s'être, en 1627, rendu maître du Holstein, alla faire une visite au duc à Gottorp, Frédéric III lui remit ses forteresses, et recut garnison impériale dans sa résidence 2. Telle est l'origine d'une orig brouillerie entre les deux maisons de Holstein qui se prolongea pendant plus de cent quarante ans, et qui Hols produisit de tristes conséquences. Christian IV, qui ne voyait plus dans le duc qu'un infracteur de l'union subsistant dans la maison de Holstein, et un vassal félon de la couronne de Danemark, le traita en ennemi, et résolut de réunir au domaine royal le fief 1 Voy. vol. XXII, p. 393. \* Voy. vol. XXV, p. 85.

XXXIV.

de Sleswick, qui était étranger au système germanique.

Ambassade Moscou et à Is pahan.

Après la paix de Lubeck, Frédéric III s'occupa de l'exécution d'un plan qui ne pouvait avoir été concu que par un homme à grandes vues, quoique l'expérience ait prouvé qu'il était chimérique. Avant la découverte d'une nouvelle route aux Indes qui double le cap de Bonne-Espérance, les marchandises de l'Orient étaient portées en Europe à travers l'Égypte; ce commerce avait presqu'entièrement cessé depuis que les flottes des Européens, traversant la mer des Indes, allaient chercher les marchandises de ces pays dans les établissemens que les Portugais et d'autres nations, à leur exemple, y avaient formés. Néanmoins il existait encore une branche de commerce, qui se faisait à l'ancienne manière, non à la vérité par l'intermédiaire de l'Égypte, mais à travers des provinces asiatiques. Des caravanes portaient les belles soies et les autres productions de la Perse à Smyrne, et ce transport était extrêmement coûteux, tant à cause de la longueur et des difficultés de la route, que parce que les Turcs le chargeaient d'impôts énormes. C'est à cette route que le duc de Holstein-Gottorp voulait donner une autre direction. Friedrichsstadt, que des Arminiens persécutés en Hollande avaient bâti, en 1621, sur l'Eider, devait être l'entrepôt des soies de Perse. comme Amsterdam l'était des drogues de l'Inde. Les soies devaient être portées de la Perse à Astrakhan; de là sur les fleuves de la Russie, réunis par des canaux, à Arkhangel, et de ce port, par mer, à Friedrichsstadt. Pour qu'il fût possible de réaliser ce projet, il fallait que la Perse et la Russie concourussent à son exécution; on ne doutait pas de trouvre de la part de ces deux gouvernemens, toutes les facilités qu'on peuvait désirer; on y comptait de la part de celui d'Ispahan sur le fanatisme religieux : on pensait que les Chiites seraient enchantés d'enlever aux Sunnites une brauche de commerce si lucrative; et de la part du gouvernement de Moscou, à cause de l'avantage qu'il trouverait à diriger ce commerce à travers ses vastes provinces.

Frédéric III envoya une ambassade solennelle à Moscou et à Ispahan pour négocier un traité de commerce, Le jurisconsulte Philippe Crusius, négociateur habile, et Otton Bruggemann, négociant de Hambourg, l'auteur du projet, en furent les chefs. Elle fut équipée avec une magnificence digne d'un grand souverain; elle avait son maréchal, un conseil avec un secrétaire nommé Adam Oléarius, un écuyer, un médecin (le poète Flemming) 1, un chambellan, un aumônier, quatre gentilshommes de la chambre, parmi lesquels se trouvait Mandelslo 2, plusieurs pages, des musiciens, des ouvriers en toute sorte de métiers. L'ambassade, partie le 22 octobre 1635 de Gottorp, alla par eau à Riga; à cause de divers obstacles survenus elle n'arriva que le 14 août 1634 à Moscou. Mikhaïl Fedrowitsch Romanoff goûta le plan

<sup>11</sup> a été question d'Olearius, de Mandelslo et de Flemming, vol. XXVII, p. 19 et 26,

<sup>2</sup> Voy. ibid., 27.

du duc . son oncle et son ami : mais il demanda à titre d'abonnement pour les droits de transit une somme annuelle de 600,000 rthl. Il fallut que l'ambassade retournât pour connaître les intentions du duc. Frédéric ayant consenti à la demande du tzar, les ambassadeurs repartirent le 24 octobre 1635, arrivèrent à Moscou le 28 mars 1636, et eurent audience le 3 avril. Ils s'embarquèrent le 16 juin sur la Moskwa, descendirent cette rivière, puis l'Oka et le Volga. Le 15 septembre, ils arrivèrent devaut Astrakhan: ils gagnèrent ensuite la mer Caspienne. Après une longue navigation, leur navire échoua; le 14 novembre, près de Derbent. Le 22 décembre, ils se mirent en route par Chamaky où ils attendirent pendant près de trois mois les ordres du roi de Perse. Ils allèrent ensuite par Ardebil, Sultanieh, Kasvin, Com et Cachan à Ispahan où ils entrèrent le 3 août 1637. Ils en repartirent le 21. Un ambassadeur que le chakh envoyait au duc de Holstein les rejoignit à Astrakhan. Le 2 janvier 1639, ils entrèrent pour la troisième fois à Moscou. Le 1" août, ils étaient de retour à Gottorp où arriva une ambassade russe aussi nombreuse que celle de Perse. Ces ambassades vécurent à la charge du duc.

Tous ces frais furent en pure, perte. Le gouvernement persan refusa d'accorder la condition essentielle à laquelle tenait l'exécution du projet, savoir l'exportation exclusive et exempte de tout droit, par les négocians du duc. Quant au tzar, les Suédois iui avaient, dans l'intervalle, fait d'autres propositions pour diriger le commerce non à Arkhangel, mais par la Livonie : le tzar fit alors envers les Holsteinois des prétentions qui forcèrent le duc de renoncer à tout le projet. On accusa Bruggemann de malversations et de divers crimes pour lesquels il fut condamné à mort et décapité le 5 mai 1640.

Mikhail Fedrowitsch ne renonça pas pour cela aux 600,000 rthl. Il les exigea impérieusement comme lui ayant été promis. On ne put s'entendre qu'en 1643 : Adam Olearius fut envoyé à Moscou pour échanger les instrumens du traité de 1636 qui furent rendus réciproquement.

Tout le fruit que l'Europe tira du projet du duc, fut une connaissance plus exacte de la Perse au moyen des voyages qu'Olearius et Jean-Albert Mandelslo, son secrétaire de légation, publièrent en allemand.

En 1640, le duc Frédéric hérita, par l'extinction Exection da de la maison de Schaumbourg, de la moitié du comté (saude Pinneberg. Le 22 octobre 1644, il la céda, avec la supériorité territoriale et l'immédiateté de l'Empire, au chevalier Christian Rantzau. Le 16 novembre 1650, l'empereur créa ce pays comté et fief de l'Empire avec voix et séance curiale à la diète. Ce comté a subsisté

En 1654, Frédéric III maria sa fille, Hedwige-Éléonore, à Charles X, roi de Suède. Cette union doit être regardée comme un événement important à cause des suites qu'elle a eues. Elle accrut la désharmonie qui avait commencé à se manifester entre les deux lignes de la maison de Holstein, à un point qui finit

quatre-vingt-dix ans.



par rendre toute réconciliation impossible. On a supposé que le roi de Suéde aussi bien que le duc de Holstein prévoyaient les conséquences qu'aurait ce mariage, et qu'il fut le fruit de la politique du ministre de confiance du duc, de Jean-Adolphe Kielmann, homme d'un grand mérite que l'empereur anoblit sons le nom de Kielmansegge.

Prédérie III en liaison avec la Soède.

Lorsqu'en 1657 le roi Frédéric se prépara à faire la guerre à la Suède, il demanda que le duc y prît part; celui-ci répondit qu'il resterait neutre. Le roi regarda cette déclaration comme contraire à l'union et surtout au devoir du duc comme vassal du Danemark pour le Sleswick, et fit prendre possession, au mois de mai, de quelques places du duc. Deux mois après, le roi de Suède fait maître de toute la Chersonnèse Cimbrique. Il visita, le 14 août, son beau-père à Gottorp, et on ne peut douter que ce ne fût du consentement de celui-ci qu'il mit garnison dans les forteresses ducales.

penhague du mai 1668; le due obtient le souveraineté : Sleswick. Nous avons vu que Charles X n'oublia pas, dans les négociations de Torstrup et de Boskild les intérêts de son beau-père 1; il ne les stipula cependant qu'en termes généraux, abandonnant au duc d'en faire l'objet d'un traité particulier et annonçant qu'il n'évacuerait pas le Holstein avant que cette affaire ne fût achevée à la satisfaction du duc. Le traité de Copenhague du ½ mis 1658, en fut-le résultat. Il donna au duc et à sa descendance masculine la souveraineté de sa part du duché de Sleswick et de l'île de Fevery vor, vol. XXXIII, p. 207.

mern avec le bailliage de Schwabstadt et d'autres avantages 1. Dans le diplôme de souveraineté qui fut expédié au duc, on réserva l'union, et il fut dit que le duché de Sleswick ne pourrait être aliéné au préjudice du Danemark.

Bientôt après, Charles X vit encore une fois son beau-père à Gottorp; car c'est du Holstein qu'il partit pour recommencer la guerre contre le Danemark. Lorsqu'il s'embarqua à Kiel, le 4 août, il prit avec lui le prince héréditaire de Holstein qui de cette manière assista au siège de Copenhague. On peut admettre néanmoins pour l'honneur du duc Frédéric que son gendre lui avait caché son plan, et qu'il laissa partir son fils, parce qu'il croyait qu'il s'agissait de faire une campagne en Pologne.

Lorsqu'au mois de septembre suivant les alliés, Au-Traité de trichiens, Polonais et Brandebourgeois, envahirent le " Holstein2, ils ne savaient pas trop comment ils devaient traiter le duc, qui était l'ami de Charles X, sans s'être déclaré contre le roi de Danemark. Ils lui accordèrent enfin la neutralité par le traité de Flensbourg du 15 novembre 1658, à condition qu'il leur livrât ses places 3. Il mourut à Tönningen le 10 août 1659,

sans avoir vu la fin de la guerre.

Outre six filles, il laissa deux fils, Christian-Albert, Christian-Albert, less 1604-1604 âgé de dix-huit ans, qui était évêque de Lubeck, et Auguste-Frédéric, âgé de treize ans, à qui le premier résigna son évêché en 1666. Christian-Albert était à

Voy. p. 180 de ce vol. 1 Voy. p. 221 de ce vol. 3 Voy. ibid.

Stockholm suprès de sa sœur, quand il reçut la nouvelle de la mort de son père. Il arriva dès le s'septembre à Tönningen; il y fut bientôt bloqué par Éberstein, général danois, qui exigea qu'il renonçat aux avantages que les derniers traités avaient accordès à sa maison, et cédàt quelques bailliages pour frais de guerre. La signature de la paix de Copenhague, qui eut lieu le 27 mai 1660, termina ces hostilités. Un des articles de ce traité confirma les avantages obtenus par la maison de Holstein-Gottorp.

Alliance de Gottorp, 1661.

Il ne faut pas s'étonner qu'après le traitement que Christian-Albert venait d'éprouver, il ait résolu d'assurer par de nouvelles garanties les avantages que son père avait acquis d'une manière illégale, mais moins peut-être pour les avoir vivement recherchés que par suite de l'amitié que Charles X avait conçue pour lui, et de la haine qu'il avait pour le roi de Danemark. Le jeune duc ne pouvait en espérer la conservation que par l'appui de la Suède; mais le protecteur de sa maison venait de mourir. Heureusement sa veuve, la sœur du duc, se trouvait à la tête de la régence qui gouvernait pour Charles XI; et les autres régens avaient pour principe de suivre les maximes de Charles-Gustave. Il ne fut donc pas difficile au duc de les engager à la conclusion d'une alliance intime : elle fut signée à Gottorp le 24 mai 1661. En voici les conditions : Amitié et union intime ; maintien du traité de Copenhague dans tous les articles qui concernent la maison de Holstein; promesse réciproque de tenir leurs troupes et leurs forteresses en bon état pour être toujours prets à repousser les entreprises qui sersient faites contre ce traité. A la première réquisition du duc, les commandans des troupes suédoises en Poméranie, à Wismar et dans le duché de Brêmen marcheront à son secours. Si la Suède est attaquée, le duc ne permettra pas que ses ennemis trouvent quelque assistance dans ses duchés. En cas de guerre, il fera cause commune avec la Suède. En cas d'une rupture entre la Suède et le Danemark, la première n'attaquera pas la partie danoise des duchés de Sleswick et de Holstein, pourvu que le Danemark ne se serve pas de ces provinces pour attaquer la Suède. L'alliance n'a d'autre objet que de conserver la paix dans le Nord. Telles étaient les stipulations patentes du traité de

Gottorp; mais on soupçonna dès-lors que, par un article secret, la Suède avait promis au duc de lui faire avoir la totalité du duché de Holstein, s'il éclatait une nouvelle guerre avec le Danemark. Lorsque, sous le règne de Christian V, les différends entre les deux lignes de la maison de Holstein se renouvelèrent, et que l'animosité devint extrême, la cour de Copenhague reprocha publiquement à celle de Gottorp l'existence d'un tel article. Le duc avous alors qu'en effet il y avait un article secret, et le publia dans ces termes : « Si S. M. danoise renonçait à la paix du Nord pour recommencer les troubles, et que, dans cette entreprise, elle succombât, dans ce cas, S. A. S. entend ne pas perdre son droit à la part royale des duchés, mais, au contraire, se la réserver expressément à Elle et à ses successeurs. »

Convention de Gottorp, 1661.

Nous reviendrons sur cette affaire. Pour l'exécution du traité de Gottorp, Christian-Albert s'occupa de la formation de nouveaux régimens. Il se trouva gêné dans cette mesure par le mode usité dans les duchés pour l'administration des revenus publics. Depuis les temps de l'union, les contributions publiques, tant de la partie royale des duchés que de celle du duc, étaient versées dans une caisse commune, qui payait les tronpes royales et ducales. Le duc de Holstein proposa au roi de changer ce mode d'administration, et de partager les contributions en deux parties égales. Le roi qui craignait la Suède, y consentit, à condition que le mode qu'on établirait ne serait pas préjudiciable à ses intérêts; mais à peine le partage était-il fait, que le roi se plaignit de se trouver lésé, la moitié des contributions n'étant pas suffisante pour l'entretien des forteresses et des troupes qui tombaient à sa charge. Il exigea en conséquence que l'administration commune fût rétablie, et, le duc s'y étant refusé, il mit la main sur toutes les contributions que payaient les sujets. Ce différend fut aplani par une transaction que les ministres des deux parties conclurent à Gottorp, le 28 juin 1661. Il y fut convenu que le roi et le due percevraient alternativement, chacun pendant dix mois, la totalité des contributions, de manière toutefois que le duc verserait dans les caisses du roi le tiers de toute la somme qui aurait été perçue dans les. dix mois qui lui étaient réservés. On renouvela et confirma le pacte de 1649, relatif à la future succession des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, dont on prévoyait la prochaine ouverture.

Un nouveau différend, qui s'était élevé sur la percep- Recor de pércentien, 1663. tion des contributions, fut accommodé, le 5 mai 1663, par une convention particulière, signée à Copenhague, connue sous le titre de péréquation. Le duc abandonna au roi les contributions du bailliage de Sonderbourg avec cent trois charrues de terre d'apanage, formant ensemble l'équivalent de cinq cent soixante-treize charrues que le duc avait eues de trop dans sa part des domaines. Le roi se réserva le domaine direct des terres des branches apanagées, et le droit d'y succéder 1, et il fut convenu que les sujets communs paieraient la moitié de leurs contributions au roi , et l'autre moitié au duc.

Le roi Frédéric III était enveloppé dans une guerre Recer de avec la Grande-Bretagne; il craignait que le roi de 1057. Suède ne se mêlât des nouvelles discussions qui avaient lieu entre le Danemark et la ligne ducale de Holstein, au sujet de la place de Christianpreis, que le roi avait entrepris de rebâtir. Cette appréhension donna nais-

1 Nous avons dit que la ligne royale de la maison de Holstein se divisait en deux branches principales ; la cadette se subdivisait en quatre rameaux qu'on nommait de Sonderbonrg, de Norbonrg, de Glückstadt et de Plon. Enfin, le rameau de Sonderbourg se subdivisait de nouveau en einq rejetons, savoir : Sonderbourg-Franzhagen, Sonderbourg-hranche-catholique, Sonderbourg-Augustusbourg, Beck et Wiesenbourg. Tous ces huit rameaux et rejetons avaient des apanages dans les duchés, et quelques-uns de ces apanages se trouvaient sous la souveraineté du due de Holstein-Gottorp. Comme néanmoins toutes ces branches apanagées appartiennent à la ligne royale , leur succession est réservée par le recez de péréquation à celle-ci, sans que lesducs de Gottorp puissent y prétendre. sance à un nouveau traité qu'il conclut, le 12 octobre 1667, avec le due Christian-Albert. Dans ce traité, qu'on appelle le reces de Glückstadt, on renous l'ancienne union à l'exception de ce que les traités de 1658 et 1660 avaient à jamais annulé. Le roi reconnut une capitulation que le due de Holstein-Gottorp avait conclue, le 6 juillet 1647, avec le chapitre de Lubeck, et par laquelle ce chapitre s'était engagé à postuler successivement sir évêques de la maison de Holstein-Gottorp, après quoi il y en aurait alternativement un de la ligne royale et un de la ducale. Les droits à percevoir par les douanes de Gottorp et de Rendsbourge furent portés de trois shellings à seize. Ce traité fut sanctionné par le mariage du duc avec Frédérique-Amélie, fille du roi.

Ainsi, le duc conserva la souveraineté de sa partie du Sleswick, mais l'union fut rétablie.

Fondation de l'université de Kiel, 1665.

Christian-Albert exécuta, en 1665, un projet qui avait déjà occupé son père. Ce prince avait proposé aux États des deux duchés de faire les fonds d'une université, établissement qui paraissait d'autant plus nécessaire et plus avantageux, que la guerre de trente aus avait fait tomber dans une décadence temporaire plusieurs institutions de ce genre en Basse-Allemagne. Les États s'y étant refusés, il se proposa de former cet établissement de ses propres fonds, et il y destina les revenus de l'ancien couvent de Bordesholm. En 1652, l'empereur Ferdinand lui donna le diplôme qui l'autorisait à cette création. Le ministre Kilmansegge, qui avait conservé auprès du fils

l'influence que le père avait accordée à ses talens et à son dévouement, fut le grand promoteur de cette affaire, et parut dans l'inauguration comme commissaire impérial : en cette qualité, le duc son souverain lui donna la droite. La ville de Kiel fut choisie pour siège de l'université, et la cérémonie de l'inauguration eut lieu le 5 octobre 1665.

Christian-Albert eut part pour la moitié à la succession d'Oldenbourg et de Delmenhorst, qui échut à d'Olde la maison de Holstein, en 1667, et que le duc de Holstein-Plön contesta au roi et au duc de Gottorn. Une sentence du conseil aulique de Vienne adjugea à Holstein-Plön la part prétendue par Gottorp, et comme le duc de Holstein-Plön abandonna cette part au roi de Danemark, avec lequel il s'était préalablement arrangé 1, les deux lignes se bronillèrent de nouveau. On prétend que le 25 avril 1674, le conventie duc de Gottorp conclut avec Charles XI une alliance par laquelle il promit de renforcer ses troupes, de recevoir garnison suédoise à Tönningen, et de céder à la Suède sa part des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst. Christian V, son beau-frère, eut connaissance de ce traité dont l'existence a toujours été niée par Christian-Albert, mais il dissimula jusqu'à ce qu'il reçût la nouvelle de la bataille de Fehrbellin. Il se trouvait dans ce moment à Rendsbourg, où le Convention duc s'était rendu pour lui faire une visite. Sur-lechamp il se décida à déclarer la guerre à la Suède, et exigea du duc de Holstein-Gottorp l'annulation des

<sup>1</sup> Voy. p. 229 de ce vol.

conventions de 1658 et 1660, sous peine d'être traité en ennemi. Christian-Albert cédant à la force, à son tour consentit alors à la fameuse convention de Rendsbourg, qui fut signée le 10 juillet. Par ce traité, tout fut remis dans l'état où les choses se trouvaient avant 1658; l'union et la communion (communauté) furent rétablies. (Art. 1). Le duc reconnut le droit du roi de faire passer des troupes par le duché, et d'y lever des recrues. (Art. 3). Il recut garnison danoise à Gottorp, Tönningen et Stapelholm; renonca à toute alliance contraire aux intérêts du roi, et s'engagea à ne jamais contracter aucune liaison sans l'agrément de celui-ci. (Art. 4). Il restitua de plus au roi la préfecture de Schwabstadt, avec la moitié du chapitre de Sleswick. (Art. 6). Enfin, il renonca à la souveraineté de Sleswick et de l'île de Femern qu'il avait obtenue par la paix de Roskild et de Copenhague, et s'obligea à en prendre l'investiture du roi. (Art. 8).

Il scrait inutile, au moins pour notre but, d'examiner jusqu'à quel point la violence fut poussée en cette occasion contre le duc de Holstein; il est clair qu'il ne jouit pas de la liberté, quoique le parti danois ait rapporté cet événement comme très-volontaire de sa part. Il est constant que le roi fit démolir Tönningen; que, prétendant n'être pas en sûreté dans ses états, le duc se retira à Hambourg; que, le 21 octobre 1675, il porta ses plaintes à l'empereur; que le roi fit arrêter le comte de Kilmansegge, ministre du duc, avec ses fils, comme auteurs d'un faux exposé de l'affaire de

Rendsbourg; que, le due ne s'étant pas présenté dans le terme qui lui avait été fixé pour prendre l'investiture du duché de Sleswick, le roi le séquestra le 1er décembre 1676.

Paix de Fon-

Dans les négociations de Nimègue, la France s'intéressa pour le duc de Gottorp, et, par un article secret de la paix de Fontainchleau, qui fut signé le 2 septembre 1679 entre la France et le roi de Danemark 1. le duc de Holstein-Gottorp fut restitué dans ses terres, provinces, villes et places, en l'état où elles étaient, et dans la souveraineté qui lui appartenait en vertu des traités de Roskild et de Copenhague; de sorte que rien de tout ce qui était arrivé depuis, ni les traités qui anraient été conclus, n'y pussent apporter aucun préjudice ; que lesdits traités de Roskild et de Copen+ hague, de même que ceux de Westphalie, demeureraient, à l'égard du duc de Gottorp, dans toute leur force et vigueur, en tous et chacun de leurs points, comme s'ils eussent été insérés mot à mot dans le traité; que les accords et unions héréditaires qui subsistaient entre les deux maisons royale et ducale avant été confirmés par les susdits traités, ils seraient maintenus et fidèlement observés des deux côtés, sans qu'il y fût contrevenu à l'avenir de quelque manière.

Il faut remarquer les termes de cet article; il annulle les traités postérieurs à celui de Copenhague, sans nommer celui de Rendsbourg, et sans dire si ces traités postérieurs sont annulés en général, ou seulement en tant qu'ils sont en opposition avec la paix de 'Ven, e 218 de se vol. Copenhague. Cette ambiguité engentira de nouveaux différends.

En exécution de cette paix, le duc de Holstein-

Gottorp fut rétabli dans la souveraineté de sa part du duché de Sleswick, et dans le bailliage de Schwabstadt, mais la paix de Fontainebleau ne le dispensait pas de payer les contributions qu'il devait, comme membre du corps germanique, pour les frais d'une guerre que l'Empire avait soutenue. L'empereur avait délégué au roi de Danemark les sommes dues à ce titre par le duc : Christian V les faisait monter à 900,000 rixdalers. Le duc refusait de payer cet arriéré. Lorsqu'à la suite de la révolution que le système des alliances dans le Nord avait éprouvée en 1681, Louis XIV rechercha l'amitié du roi de Danemark, il engagea le duc à se soumettre à l'acquittement d'une somme de 300,000 rixdalers, à laquelle Christian V consentit à réduire la prétention, et à hypothéquer à eclui-ci l'île de Femern pour sûreté de cette dette dont le duc promit de se libérer dans l'espace de six années. Bientôt le roi de Danemark fit naître de nouvelles discussions. Sous le prétexte que le duc n'avait plus de forteresses, le roi lui-même les ayant fait démolir, il refusa de le laisser toucher sa part des contributions que les États du duché n'avaient consenties, disait-on. que pour être employées à la défense du pays. Le duc objecta que, s'il n'avait pas de forteresses, il avait des troupes qui concouraient à la sûreté des duchés : mais le roi exigea qu'il les licenciât, et qu'il ne conservât sur picd qu'une compagnie de gardes et ce qu'il fallait

pour la police du château de Gottorp, offrant de faire entretenir ce petit nombre de troupes aux frais du pays.

Le duc de Holstein réclama alors la protection de l'empereur, des rois de France et de Suède et des ducs de Brunswick-Lunebourg, et, pour intéresser l'empereur à sa cause, il lui céda sa part des contributions, pour en jouir en remplacement du contingent ducal aux mois romains que la diète lui avait accordés. Christian V rejeta toute interventiou d'une puissance étrangère en faveur du duc, en traitant ses différends avec ce prince d'affaire de famille dans laquelle il ne convenait à personne de se mêler. Il soutenait que la perception des contributions n'avait rien de commun avec la souveraineté; que celle-ci avait été déférée au duc par le traité de Copenhague, tandis que l'arrangement concernant les contributions se fondait sur des pactes de famille beaucoup plus anciens, et que ce traité n'avait pas annulés. L'empereur, en sa qualité de seigneur suzerain du Holstein , ayant délégué à une commission le pouvoir d'examiner les griefs du duc, le roi refusa de la reconnaître, parce que le duché de Holstein, quoique fief de l'Empire, se trouvait dans des rapports si intimes avec le Sleswick, que tout ce qui était établi dans l'un de ces pays devait nécessairement s'exécuter aussi dans l'autre, d'où il tirait la conséquence que l'empereur ne pouvait pas donner une ordonnance pour le Holstein sans violer la souveraineté du roi sur le Sleswick.

Enfin Christian V résolut de terminer, par la force, tous ses différends avec la ligne cadette de sa mai-

XXXIV.

son. Il avait rassemblé, au commencement de 1684, dans le duché de Holstein, un corps de troupes destiné à faire rentrer les arriérés de contributions aux frais de la dernière guerre, que les ducs de Saxe-Lauenbourg et de Mecklembourg devaient encore. Avant d'employer ces troupes contre le duc de Gottorp, il lui fit proposer un dernier arrangement. Le duc devait renoncer à toutes ses liaisons avec des puissances étrangères, assister le roi contre tous ses ennemis, voter à la diète de l'Empire et à celle du cercle de Basse-Saxe, dans le sens du roi; prendre de ce monarque l'investiture du duché de Sleswick ; restituer le bailliage de Schwabstadt et la moitié des terres du chapitre de Sleswick; indemniser le roi des frais causés par les préparatifs de guerre auxquels il l'avait forcé; renoncer au droit de construire des fortifications; ne pas entretenir plus de troupes qu'il n'en fallait pour garder sa personne et le château de Gottorp; ne pas frapper de petites monnaies sans s'étre concerté avec le roi ; consentir à ce que la régence alternante fût remplacée par une régence permanente, composée d'un nombre de conseillers dont chacune des deux parties nommerait la moitié, et placée sous la direction du roi comme chef de la famille. Le roi demanda encore que, comme le due avait long-temps possédé seul l'île de Helgeland, quoiqu'il n'eût droit qu'à la moitié, octte île restât entre les mains du roi pendant le même nombre d'années, et fût ensuite possédée en communanté; que la convention passée entre le duc et le chapitre de Lubeck fût annulée, et

un des princes de Danemark nommé sous-coadjutent; que, dans tous les autres points, ou s'en fint à l'ancienne union, et que tous les griefs restans fussent décidés dans six semaines. Le roi ajouts qu'il attendait la résolution du duc dans le mois, passé lequel terme, il prétendait n'être plus tenu à ces offres, mais, au contraire, être autorisé à prendre les mesures que la sûreté de ses états lui prescrivait.

Le duc, se réclamant de la paix de Fontainebleau qui avait, disait-il, entièrement annulé la convention de Rendsbourg, tandis que le roi prétendait que cette convention devait être maintenue dans tous les points qui n'étaient pas contraires aux traités de Roskild et de Copenhague, refusa d'accéder à l'arrangement qu'on lui demandait. Le roi le déclara alors déchu du duché de Sleswick, fit occuper la partie ducale de ce pays, et força les sujets à lui prêter serment de fidélité. Il fit aussi prendre possession de Helgoland, et entrer des troupes dans la partie ducale du Holstein. Christian-Albert se retira à Hambourg, et s'efforça d'intéresser en sa fayeur le roi de Suède, l'empereur et les États du cercle de Basse-Saxe. Les choses en seraient peut-être venues à des hostilités, si l'électeur de Brandebourg n'avait interposé sa médiation. Ce prince représenta à la cour de Vienne que rétablir de force le duc de Gottorp serait attirer dans le nord de l'Allemagne 30,000 Français prêts à marcher au secours du roi. Il y eut, malgré cela, en 1687, des

<sup>1</sup> En gédant, en 1686, cet évêché à son frère, le roi s'en était réservé la çoadjutorerie.

Congrès d'

préparatifs de guerre entre le Danemark et la Suède. Enfin l'électeur de Brandebourg obtint qu'il fût tenu à Altona un congrès chargé d'accommoder un différend qui menaçait de rallumer le flambeau de la guerre dans le nord de l'Europe. L'empereur et l'es électeurs de Saxe et de Brandebourg se chargèrent du rôle de médiateurs. Il vint aussi à Altona des ministres de France, de Suède et de Brunswick-Luncbourg.

L'ouverture du congrès eut lieu le 18 novembre 1687; mais les propositions que fit le duc de Holstein, le 2 décembre, firent pressentir, dès le commencement, qu'il n'aurait pas de succès. Le duc demanda que la convention de Rendsbourg fût annulée dans tous ses points, aussi bien que l'union de 1625; que sa part du duché de Sleswick lui fût rendue; que la régence commune fût supprimée; que la forteresse de Frédéricsort fût rasée, et que les traités de Roskild. de Copenhague et de Fontainebleau, ainsi que la convention passée avec le chapitre de Lubeck, fussent confirmés. A titre de dommages et intérêts. le duc réclama une somme de 10,814,740 rixdalers, indépendamment des dédommagemens anxquels ses officiers et fonctionnaires avaient droit. Enfin il demanda à ne pas être troublé dans le droit de battre monnaie.

Les députés danois n'accordèrent aucun de ces points. A la place de Sleswick, ils offrirent au duc les comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, avec la suzeraineté de la seigneurie d'Iéver. Ils exposèrent que la partie ducale du Sleswick ne rapportait que 124,536 rixdalers, tandis que ces comtés avaient reudu la dernière année 150,600 rixdalers. Les ministres du duc opposèrent à ce calcul un autre, d'après lequel les revenus des comtés ne se montaient qu'à 50,000 rixdalers, somme à peine suffisante pour l'entretien des garnisons nécessaires. Le roi ajouta à l'offre des deux comtés, celle d'une somme de 100,000 rixdalers pour la construction d'un château de résidence, et quelques autres avantages. Le ministre de Saxe, proposa alors un autre échange, d'après lequel le duc de Gottorp aurait eu, pour sa part du Sleswick, la partie royale du Holstein, avec le duché de Plon; le duc demanda en outre Glücksbourg et Nordborg qui, ainsi que Plön, appartenaient à des branches cadettes de la maison, et le comté de Rantzau. On était sur le point de délibérer sur cette proposition , lorsqu'on eut la nouvelle de la mort du grand électeur , arrivée le 29 avril 1688. Comme ce prince avait été l'âme de toute la négociation, elle fut suspendue.

La guerre d'Allemagne, que Louis XIV commença Traité d'Altocette année, ayant soulevé contre lui une grande partie de l'Europe, la Suède se prépara à rétablir de force le duc de Gottorp, Elle envoya des renforts de troupes dans le duché de Brêmen, et rassembla une armée de 25,000 hommes en Scanie. Son attitude menaçante et les efforts des princes alliés contre la France, pour opérer un accommodement entre le roi de Danemark et le duc de Gottorp, engagèrent Christian V à renouer les conférences d'Altona, La Graude

Bretagne et les États-généraux se joignirent aux autres médiateurs; par leur entremise, la paix fut signée entre le roi et le duc à Altona, le 20 juin 1689, aux conditions suivantes:

Il y aura amnistie générale et amitie réciproque entre le roi de Danemark et le duc de Holstein.

Art. 1.

Le duc est rétabli dans tous ses pays et biens avec la souveraineté, les droits régaliens, ceux de lever des contributions et de concluer des alliances, de bâtir des forteresses, et généralement dans tous les droits et prérogatives dont il était en possession avant et après les traités de Westphalie et du Nord jusqu'en 1675, avec tout ce qui pourrait lui appartenir encore en vertu du traité de Fontainebleau; à cette fin tous ces traités sont confirmés. Le roi restitue également aux ministres et sujets du duc tous leurs biens et capitaux. Art. 2.

Le roi rend également au duc le bailliage de Trittow; les médiateurs s'interposeront pour que le prince George, frère du roi, se désiste de ses droits sur l'île de Femern et les bailliages de Steinhorst et de Tremsbittel, en fournissaint les moyens de le contenter, sans qu'il en coûte rien au Danemark. Art. 5. Le roi de Danemark avait hypothéqué le bailliage de Trittow au duc de Holstein-Plön pour une prétention qu'il formait contre le duc de Gottorp. Celui-ci avait lui-même hypothéqué l'Île-de Femern au roi pour les 500,000 rixdalers d'arriéré de contributions qu'il avait pris l'engagement de lui payer; le roi avait

cédé cette île à son frère, et y avait ensuite ajouté les bailliages de Steinhorst et de Tremsbüttel, pour dédommager le prince George des frais de procés qu'il avait eus pour se faire payer.

En échange, le duc renonce à toute prétention qu'il pourrait former contre le roi de ce qu'il a été pendant quelque temps en jouissance de ces pays : il se désiste aussi du procès qu'il avait intenté devant le conseil aulique de l'empereur coutre la maison de Holstein-Plön. Art. 4.

Touchant les unions, pactes de famille et autres conventions faites jusqu'à 1675, ainsi que touchant la communion, on se tiendra à la coutume pratiquée et à la lettre des traités de Westphalie, du Nord et de Fontainebleau; le roi n'exigera rien à titre d'arriéré de contributions. Art. 5.

On traitera à l'amiable de tous les autres griefs, et, à défaut de composition, on les renverra aux tribunaux. Art. 6.

L'empereur garantit le traité d'Altona par un acte qu'il délivra à Augsbourg le 26 octobre 1689.

Ainsi la concorde fut rétablie entre les deux ligues de la maison de Holstein, et Christian-Albert rentra dans ses états après une absence de quatorze ans. Il mourut le 27 décembre 1694, laissant deux fils, Frédérie IV, âgé de vingt-trois ans, et Christian-Auguste qui, en 1705, succéda à son oncle dans l'évêché de Lubeck, et devint la souche des lignes de Suède et d'Oldenbourg, dont nous parlerons dans le livre suivant.

Frédéric IV 1694-1702. Listons avec

Frédéric IV, s'abandonnant à son goût militaire, la laissa les soins du gouvernement entre les mains de ses ministres, qui étaient Magnus de Wederkop, ancien professeur à Kiel, et Jean-Louis Pincier qui avait été son gouverneur. Ces deux hommes avaient nourri en leur élève le désir de recouvrer la souveraineté, qu'il ne pouvait satisfaire qu'en se dévouant aux intérêts de la Suède. Le gouvernement danois ayant fait quelques difficultés pour permettre que les sujets communs lui prêtassent foi et hommage, il prit le brusque parti de faire entrer dans le pays des troupes suédoises, et ordonna la construction de quelques nouveaux forts. Les Danois déclarèrent l'admission des troupes 'suédoises contraire à l'union, et disputèrent au duc le jus armorum séparé, ou le droit d'avoir une armée à lui, qu'il revendiquait en vertu de l'art. 2 de la convention d'Altona.

Alliance de Brunswick, 1696. Frédéric IV conclut, au mois de février 1696, en son nom et en celui du roi de Suéde, avec l'électeur de Brunswick-Lunebourg, une alliance intime, ayant pour but le maintien de sa souveraineté. L'électeur promit d'employer ses bons offices auprès de l'empereur, la Grande-Bretagne et les États-généraux, afin que, par leur intervention, l'union et communique entre le royaume de Danemark et le duché de Holstein-Gottorp füt abolie, et, en cas qu'on n'y parvint pas par des voies amiables, d'assister le due de 4,800 hommes de pied et 1,200 cavaliers. Le due promit, de son coté, de soutenir l'électeur contre ceux qui formaient des prétentions au duché de Lauenbourg.

Le 14 mai de la même année, le duc de Holstein Allience de la Heye, 1896. conclut à la Haye, avec la Grande-Bretagne et la république des Provinces-Unies, une autre alliance par laquelle il promit de fournir pour la guerre contre la France deux régimens de gardes à cheval de 570 hommes chacun, et deux régimens d'infanterie de 880 hommes chacun. La Grande-Bretagne et la république lui accordèrent leur garantie contre toute voie de fait.

La cour impériale essaya de prévenir la guerre qui Congrès de paraissait devoir éclater entre les deux lignes de la maison de Holstein, en engageant les électeurs de Saxe et de Brandebourg à interposer leur médiation. Dans des conférences qu'on tint pour cela à Hambourg, on signa, le 28 avril 1696, une convention provisionnelle par laquelle on arrêta d'examiner les prétentions réciproques dans un congrès qui fut ouvert, le 24 août, à Pinneberg. On se disputa beaucoup et longuement: les conférences furent plusieurs fois interrompues et renouées, sans que les médiateurs parvinssent à rapprocher les deux parties.

Les conférences de Pinneberg duraient encore, lorsque le roi de Suède mourut le 15 avril 1697. Son fils, Charles XII, âgé de quinze ans seulement, avait été élevé avec le duc de Holstein auguel il donna, en 1698, sa sœur en mariage; il se prépara aussi à le soutenir par des troupes dans ses démêlés avec le Danemark. Ces liaisons enhardirent le duc à faire continuer les travaux de fortification qu'il avait commencés, mais Christian V les fit détruire de force. Le duc de Gottorp n'ayant pu empêcher cette démolition, se

lissime des troupes suédoises en Allemagne. Pendant une maladie qui retenait le roi de Danemark dans son lit, il fit entrer, en 1699, des troupes suédoises dans son duché, et reconstruisit de nouveaux forts aux mêmes endroits où avaient été placés les anciens. Peu de temps après, le 25 soût 1699, Christian V mourut. L'invasion du Sécland par Charles XII força Frédéric IV, son successeur, à accepter la paix de Traventhal du 18 août 1700, par laquelle les traités d'union de 1553 et 1623 (excepté ce que les paix de 1658 et 1668 ont statué à l'égard de la souveraineté et de l'abolition du vasselage) et tous les traités postérieurs, jusqu'en 1675, nommément ceux de Westphalie, du Nord, de Fontainebleau, d'Altona, et le recez de Glückstadt 1 furent confirmés, de manière cependant que lesdites unions, comme alliances perpétuelles, seront expliquées d'après leur contenu verbal. Art. 2.

La régence commune qui, jusqu'à présent, a subsisté à l'égard des prélats, de la noblesse, et jusqu'à un certain point à l'égard de quelques villes, continuera sans préjudice du partage des prélats et de la noblesse, stipulé dans la paix du Nord et confirmé par le reces de Glückstadt, de manière toutefois qu'aucune des deux parties ne pourra faire la moindre disposition, relativement aux objets soumis à la régence commune, sans le consentement de l'autre, Art. 5.

C'est le traité du 12 octobre 1667. Voy. p. 251 de ce vol.

Les deux parties jouiront, dans les deux duchés, d'une parfaite égalité de droits. Art. 4.

Tout ce qui tient à la défense commune du pays sera ordonné conjointement, mais une des parties ne pourra s'en prévaloir pour impliquer l'autre dans ses querelles, ni pour s'arroger exclusivement des taxes. Le duc jouira du plein et libre exercice du jus armorum (y compris, dit le traité, le jus armandice, fæderum et fortalitionum, c'est-à-dire le droit de faire des alliances et d'ériger des forteresses). Aucune partie ne construira de forteresse à une distance moindre de deux milles de celles de l'autre partie, ou à moins d'un mille des frontières du territoire de l'autre, ou à moins d'un mille des principales routes. Aucune des deux parties ne pourra, le seul cas d'une nécessité urgente excepté, entretenir au-delà de 6,000 hommes dans les duchés. Pour compléter ces 6,000 hommes, il sera libre au duc d'en tirer jusqu'à 5,000 de ses alliés en Empire et dans le cercle de Basse-Saxe. Art. 51

La convention d'Altona sèra exécutée en plein, nommément par la restitution de la terre de Gottesgabe entre les mains du duc, sauf au duc de Holstein-Plön son recours pour les droits qu'il y prétend. Art. 6.

Le duc ayant exigé que la forteresse de Christianpreis ou Frédérichsort, fût démolie à cause des torts qu'elle causait aux habitans de Kiel, et le roi ayant promis d'y faire remédier, le duc se réserve, en cas de contravention, tous ses droits. Art. 7. La convention de 1647, arrêtée entre le chapitre de Lubeck et la maison de Holstein-Gottorp, touchant la postulation successive de six princes de cette maison, sera maintenue. Art. 8.

Le roi de Danemark paiera au duc, à titre de dédommagement, la somme de 260,000 rixdalers : toute autre prétention pour indemnités est réciproquement anéantie. Art. 9.

Les art. 10 à 12 règlent divers objets de peud'importance.

Par l'ars. 15, le roi de Danemark promet de ne donner aucune assistance ni directe ni indirecte aux ennemis de la Suède, et le roi de Suède prend le nœme engagement envers le Danemark.

Le traité est suivi de six articles séparés.

Les conventions existant entre le duc de Holstein-Plön et le roi de Danemark, ou le duc de Holstein-Gottorp, sont maintenus. Art. 1.

Le duc de Holstein-Gottorp promet d'obtenir par ses bons offices que les troupes suédoises quittent surle-champ le Séeland. Art. 2.

La terre de Bredstedt, ou Norgösharde, sera remise au duc à titre d'hypothèque pour les 260,000. rixdalers. Art. 3. Cette hypothèque ent lieu en vertu d'un acte particulier que le roi signa, à Kolding, le 26 du même mois.

Les 4° et 5° articles séparés terminent des objets litigieux entre le roi de Danemark et la ville et le chapitre de Lubeck.

Par le 6e, le roi d'Angleterre, les États-généraux,

et le roi de France, sont nommés arbitres pour terminer le différend qui s'était élevé à l'égard d'un fort construit par le Danemark sur l'Elbe.

Le roi de Danemark promit, par un acte séparé, signé à Ségeberg le 18 août 1700, d'étendre, nommément au roi de Pologne, électeur de Saxe, la neutralité stipulée par l'art. 15.

> Reeez de Hambourg,

L'exécution de l'art. 9 de ce traité éprouva des difficultés, parce que le roi de Danemark voulut déduire 1701. des 260,000 rixdalers qu'il avait à payer, diverses prétentions qu'il formait contre le duc, indépendamment de celles auxquelles il avait renoncé par ce traité. Tout fut arrangé par un recez particulier, signé, le 12 juillet 1701, à Hambourg. Le duc de Gottorp rendit au duc de Holstein-Norbourg la terre de Gottesgabe, et renonça à tous les droits que le traité de Gottorp lui avait accordés sur cette terre, ainsi qu'à toute espèce de prétentions qu'il avait formées sur l'île d'Arröe en général. Il renonca également à la moitié qu'il avait réclamée des contributions provenant des terres possédées par les branches apanagées de la ligne royalc. Il promit de restituer sa part des contributions que les troupes alliées avaient levées dans les comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst. En revanche, le roi promit de payer sur-le-champ, et sans aucune déduction, les 260,000 rixdalers qu'il devait, en vertu de l'article 9 du traité de Traventhal. La décision des griefs restant fut renvoyée à une commission chargée de les terminer dans l'espace de deux mois.

Parmi ces griefs restans, le principal concernait Election selsis.

matique d'Eu- l'élection schismatique de Lubeck ou d'Eutin. Auguste-Frédéric, oncle du duc, était évêque de Lubeck. Il fut résolu de lui donner un coadjuteur. Le 12 mai 1701, dix chanoines élurent Christian-Auguste, frère du duc ; le 13, Charles, frère du roi Frédéric IV, fut élu par douze voix. Après beaucoup de contestations, le baron de Görtz, ministre du duc, obtint, le 13 janvier 1703, une décision impériale en faveur de Christian-Auguste, Les deux princes portèrent alors le titre de coadjuteurs,

Louis XIV.

La transaction de Hambourg n'était pas encore conclue que Frédéric IV entra en liaison avec Louis XIV. par l'entremise de Maurice Vellingk, ministre de Suède, à Hambourg, et s'engagea, moyennant un subside de 15,000 écus par mois, d'attaquer le roi de Danemark et l'électeur d'Hanovre, qui étaient dans le système impérial. Le duc réunit effectivement ses troupes et se mit à leur tête, mais Charles XII interdit l'expédition qu'il allait faire et l'appela auprès de lui en Pologne : c'est là que le destin mit un terme à l'existence de ce prince. A la journée de Clissow, le 20 juillet, un boulet le tua 1.

Charles-Freeric, 1702

Charles-Frédéric, son fils, âgé de deux ans, lui succéda. La duchesse douairière, Hedwige-Sophie, déféra la régence à son frère, le roi Charles XII; celui-ci, en acceptant la direction suprême, se déchar-Contestation gea de l'administration sur la duchesse même, en lui donnant pour collègues l'oncle du jeune duc, le coad-

juteur de Lubeck, avec le président de Werderkop et

... Voy. p. 7 de ce vol.

le baron de Pincier de Königstein. Tout cet arrangement était contraire aux lois de l'Empire, aux coutumes de la maison, aux droits du roi de Danemark; Frédéric IV le cassa et nomma le coadjuteur administrateur des duchés, la duchesse tutrice du jeune duc; les deux personnes se déclarèrent satisfaites de cette disposition.

Le baron de Görtz, que la duchesse douairière fit Goerre de la entrer au conseil, fut l'auteur d'une dispute qui s'éleva entre le roi de Danemark et l'administrateur dans le gouvernement commun des deux duchés, dispute dont nous ne ferious pas mention, si elle n'avait acquis une certaine célébrité par un nom ridicule dont il faut donner l'explication. On l'appelle la guerre de la ronde, ou des grosses lettres, ou lettres rompues (Fractur-Streit), parce que son objet était la prétention du coadjuteur de voir, dans les publications communes, son nom imprimé en caractères aussi grands que celui du roi. Non-seulement cette grave dispute arrêta la marche du gouvernement, mais elle prépara aussi des événemens plus importans. Déjà , le 28 avril 1704, l'administrateur s'assura la protection de la Suède et de la maison de Brunswick-Lunebourg. en prenant part à l'affiance que ces souverains conolurent à Stockholm.

La vacance de l'évêché de Lubeck, qui eut lieu le Guerre d'Eu-2 octobre 1705, augmenta la mésintelligence entre les cours de Danemark et de Gottorp. Les deux coadjuteurs s'étaient préparés à prendre possession, dès que l'évêque fermerait les yeux; mais comme ce prince

mourut subitement, l'administrateur jous de vitesse, et s'installa à Eutin, le 8 octobre. Le roi arms, chassa la garaison bjaletinoise du château d'Eutin, et rappela les 20,000 hommes qu'il avait dans les armées des aliés. La peur de perdre ce secours engages les puisancés maritimes à interposer leur médiation. Le 8 mars 1707, le prince Charles, frère du roi, renonça à l'évèché, moyennant une double pension de 4,000 lt. st. et de 4,000 etus de banque que l'Angleterre et les États-généraux promirent de lui payer. Comme, le 26 novembre 1707, il était né un fils à l'administrateur de Holstein, celui-ci le fit nommer, l'année suivante, son coadjuteur. C'est Adolphe-Frédéric.

Contestatio au sujet du comte de Ras trau, 1706. Une nouvelle brouillerie survint en 1706. Nous avons vu 1 l'origine du comté de Rantxau, comté immédiat de l'empire germanique. Le baron de Gürtz découvrit dans les archives un pacte d'hérédité, érigé en 1669, entre le comte Detlew, fils du premier acquéreur, et le roi de Danemark, et confirmé par l'empereur Léopold, en 1671, en vertu duquel, à l'extinction de la maison de Rantxau, le comté devait écheoir au roi de Danemark. Cette extinction paraissait assez prochaine 2, et l'administrateur, qui craigait cette nouvelle augmentation de la puissance de la ligne aînée de sa maison, se mêla d'une dispute et d'une guerre intestine qui avait éclaté entre le comte de Rantxau et ses paysaus, pour prendre possession du pays et s'y faire prêter serment, en 1706. L'empe-

Voy. p. 245 de ce vol.

<sup>2</sup> Elle arriva effectivement en 1734.

reur lui ayant ordonné de retirer sa garnison de Breitenbourg, forteresse du comté, Christian-Auguste se sit autoriser par le roi de Suède et le duc de Wolfenbüttel, princes-convoquans du cercle de Basse-Saxe, à faire passer cette garnison pour troupe du cercle. Quelque temps après, on la remplaça par 60 fantassins de Wolfenbüttel qui s'y étaient glissés en traversant isolément le territoire du roi.

Le génie du baron de Görtz était inépuisable en Projets projets pour augmenter la puissance de son maître, conjointement avec le bien-être de ses sujets, et pour causer du mal au Danemark. Il voulut faire du port d'Ekernföhrde l'entrepôt du commerce entre la Baltique et la mer du Nord : les navigateurs de la Baltique devaient porter leurs marchandises dans ladite ville, d'où elles devaient être envoyées à Husum et Friedrichstadt; projet fort sensé, mais qu'on ne pouvait exécuter sans l'existence d'un canal que les finances du duc ne permettaient pas de creuser. Ensuite le ministre engagea l'évêque administrateur d'aller trouver Charles XII à Alt-Ranstadt, au printemps de 1707, pour combiner avec lui une attaque de la Chersonèse Cimbrique, ou pour lui donner au moins des troupes avec lesquelles il pût finir l'affaire de Lubeck (qui alors n'avait pas encore été terminée) et celle de Rantzau. Marlborough, que les alliés avaient envoyé auprès de Charles, l'engagea à refuser les deux demandes; il promit, en revanche, au nom des puis-

sances alliées, qu'elles auraient soin d'arranger ces deux affaires d'une manière amiable. La transaction

avec le prince Charles, dont nous avons parlé cidessus, fut le résultat de cette promesse.

Onant à l'affaire de Rantzan et aux autres contestations qui existaient entre Frédéric IV et l'administrateur de Holstein, le roi consentit à faire un essai pour v mettre fin, par une négociation. Un nouveau congrès fut ouvert à Hambourg, le 2 mai 1707. On était sur le point de s'entendre, et déjà l'évêque avait cédé sur l'affaire de la lettre ronde, lorsque le baron de Görtz vint à Hambourg pour tout brouiller, principalement en contestant au comte de Rantzau la qualité d'immédiat. Les conférences de Hambourg n'eurent d'autre résultat que d'exaspérer encore davantage les esprits.

Il se fit cependant dans le cabinet de Gottorp une révolution qui parut devoir opérer un rapprochement. Le président Magnus de Wederkop et le baron Pincier de Kœnigstein (le dernier retiré depuis long-temps déjà des affaires) furent disgraciés et le baron Görtz devint tout-puissant. Pincier entra au service du roi de Danemark. Depuis ce moment l'administrateur se montra fort conciliant; il renonca au titre en ronde, et conclut, le 11 décembre 1710, à Hambourg, sans l'intervention d'une puissance étrangère, une transaction avec le roi qui est connue sous le nom de Reces de Hambourg, suivi d'un recez explicatif. Cette convention fut signée à Rendsbourg. le 30 avril 1712, et arrangea tous les objets litigieux. L'administrateur envoya alors le gentilhomme de la chambre du duc, Frédérie-Ernest de Fabrice, à Bender, pour tenir le roi au courant de tout ce qui se passait.

Convention de Frédérichsodde, 1613.

Le général Stenbock, vainqueur des Suédois à ... Gadebusch, ayant pénétré en Holstein, où il était 1613. suivi par les Danois et leurs alliés, l'administrateur de Holstein-Gottorp, pour sauver les états de son pupille de toute dévastation, envoya auprès du roi de Danemark, qui était à Frédérichsodde, un de ses conseillers, le général van der Nath, pour offrir la plus stricte neutralité. Il fut conclu à ce sujet un accord, le 22 janvier 17131, mais le baron de Görtz fit négocier dans le même temps un autre arrangement avec le général Stenbock. Le 21 janvier, il fut conclu avec ce général, à Gottorp et Husum, un accord sur les couditions auxquelles on recevrait garnison suédoise à Tönningen : le général promit de n'user de cette faculté que dans un cas extrême. Ce cas ne tarda pas d'arriver. Chassé d'un poste après l'autre, il se trouva, le 14 février, entièrement enfermé entre Oldeswort et Tönningen, lorsque le commandant de cette place, en exécution des ordres qu'il en avait recus , lui ouvrit les portes et le recut dans la ville.

Aussitét le roi de Danemark prit possession de tous les baillinges du duc de Holstein en Sleswick. L'administrateur et le baron de Görtz entamèrent alors diverses négociations compliquées pour sauver le patrimoisse de Gharles-Frédéric, dont nous avons parlé dans le chapitre XIV. Görtz espérait un tel suc-

<sup>1</sup> Voy. Theatr. Europ., vol. XX, p. 575. M. de MARTERS a oublié de faire mention de cette convention dans son Cours dipl., p. 898 cès de ses intrigues que l'administrateur rejeta un arrangement proposé par Frédéric IV pour la transplantation de las maison ducale. Cette maison, en échange de sa part du Sleswick et du Holstein devait recevoir le duché de Brême, avec Oldenbourg et Delmenhorst. Les Danoiscontinuèrent en conséquence le blocus de Tönningen où il y avait encore garnison

holsteinoise dont le commandant se rendit le 18 février

Price de Tönningen, 1714.

4714. Dans cette ville on trouva des papiers authentiques qui prouvaient d'une manière irréfragable les 
intelligences que l'administrateur, en contradiction 
avec ses engagemens et avec les obligations que la pair 
de Traventhal imposait à son pupille, avait entretenues 
avec la Snède. En conséquence le roi déclara la part 
de Sleswick appartenant à la maison de Gottorp confisquée et réunie à la couronne de Danemark, de manière qu'il ne resta à cette maison que ses possessions 
dans le comté de Holstein; savoir les bailliages de Kiel, 
Bordisholm, Neumünster, Cismar, Trittow, Rein-

beck, Tremsbittel, Steinhorst et Norderdithmarsen, avec les villes d'Oldenbourg ou Altenbourg et de Neu-

Slewick ducal à la couronne danoise.

Charles-Prédérie est declaré majour, 1716.

- Evetdeclarie de Sanci 19716, Charles-Frédéric, ayant quatorze 19716. aiss révolus, fut déclaré majeur et prit les rênes du gouvernement. Son premier acte fut une déclaration par laquelle il approuva toute la gestion de ses tuteurs,

stadt et la préfecture de Nordtrup.

Paix de Fréderichsbourg, 1720.

par laquelle il approuva toute la gestion de ses tuteurs, La mort intempestive de Charles XII priva le duc de Holstein-Gottorp de l'espoir de monter sur le trône de Suède. La reine de Suède qui le détestait, et le gouvernement de ce pays, abandonnèrent ses intérêts par la paix de Frédérichsbourg¹ et il resta dépouillé de tous ses états. L'empereur interposa son autorité pour le faire rétablir au moins dans sa part du duché de Holstein pour lequel il était vassal de l'Empire. Cette restitution eut lieu le dernier jour de l'année 1720. Kiel devint la résidence ducale et le siège du gouvernement. Dans le livre suivant, nous verrons la postérité de Charles-Frédéric élevée sur, un trône, abandonney l'ancien patrimoine de cette maison.

Voy. p. 238 de ce vol.

## CHAPITRE XVI.

Histoire de la Pologne, depuis 1621 jusqu'en 1720, et de la Courlande jusqu'en 1717.

## SECTION I.

Rois de Pologne de la maison de Wasa, jusqu'en 1668.

Dans la période précédente nous avons vu un prince de la maison de Wasa monter, en 1587, sur le trône de Pologne; c'est Sigiamond III, issu par sa mère de la famille de Jagellon. La maison de Wasa donna à la Pologne trois rois, non par droit héréditaire, mais par des élections: ce furent Sigismond III (1587-1652), Wladislaw IV (1652-1648) et Jean-Casimir (1648-1668) avec lequel la ligne afnée des descendans de Gustave Wasa s'éteignit en 1672.

L'histoire du règne de ces trois princes est une époque malheureuse de celle de la Pologne. Déchirée par des factions intérieures, exposée comme une proie à l'avidité de quatre voisins; nourrissant dans son sein une peuplade qui, à la vérité, lui rend souvent des services tules contre ces mêmes voisins, mais est sans cesse prête à tourner ses armes contre elle-même; opprimée plutôt que gouvernée par la forme de régime la plus vicieuse, la Pologne est démembrée, dépouillée de sa gloire et dévastée par des guerres exté-

<sup>·</sup> Suite d'u vol. XXII, p. 196.

rieures et intérieures, sans que les chefs de l'état » puissent s'occaper un seul instant de la prospérité de la nation confiée par la Providence à leur sollicitude.

Guerres avec la Suède, guerres avec la Russie, guerres avec la Porte, troubles intérieurs et guerres avec les Cosaques, telles sont les parties du tableau que nous offrent les règnes de ces trois princes : e'est dans cet ordre que nous en parlerons, en séparant toutefois les trois règnes.

## 1°. Règne de Sigismond III.

ismond III, 1632.

Sigismond III avait réussi à suspendre la guerre sur avec la Suède par la trève de 1618 1; celle avec la la Russie avait été ajournée à quatorze ans, et Czernigow (Tchernigoff), Smolensk et la Sévérie avaient été abandonnées à la Pologne par le traité de Diwilina, de la même année 2; la guerre avec la Porte, avait été terminée par la paix de Chocxim de 1621 5.

La guerre avec la Suède avait un objet trop important pour se terminer ou pour s'endormir, pour ainsi dire, par une trève; ou plutôt elle en avait deux: il s'agissait de savoir à qui des deux, de Sigismond III ou de Gustave-Adolphe, appartenaît la couronne de Suède, et qui, de la Buède ou de la Pologne, possèderait l'Estponie?

Gustave-Adolphe ne croyait pas que les Polonais se déharrasseraient si tôt de la guerre avec la Porte, lorsqu'autorisé à les attaquer, parce qu'ils avaient laissé écouler la trève de 1618 sans la renouveler, jil aborda 'Voy vol. XXII, p. 197. \* Voy. ibid. p. 199. \* Voy. ibid. p. 199. 61000MOND F15, -1633,

la paix de Dunamünde le 4 août 1621, deux mois avant la paix de Choexim. Ce fut précisément cet événement auquel on ne s'attendait pas, qui disposa le roi de Suède à conclure de nouvelles trèves qui lui laissassent le temps de préparer des moyens d'attaques plus formidables contre la Pologne. Il recommença la guerre en 1625: nous en rappelons sommairement seulement les événemens qui ont été racontés ailleurs.

Victoire de Wallhoff remportée par Gustave-Adolphe le 7 janvier 1626 1.

Invasion de la Prusse par ce prince, 1627 2.

Victoire navale des Dantzickois sur la flotte suédoise, le 28 novembre 1627 5.

Victoire navale de Gustave-Adolphe sur les Dantzickois, au mois de mai 1628 4.

Bataille de Stum gagnée par Koniecpolski sur le roi de Suède, le 26 juin 1629 5.

Trève de six ans, conclue, le 25 septembre 1629, à Altmarck sous la médiation du baron de Charnacé, ministre de France, sur la base de l'uti possidetis 6.

Sigismond III morrut le 50 avril 4632. Il avait successivement épousé deux sœurs, Anne et Constance, filles de Charles, archiduc d'Autriche. La première, morte en 1598, lui avait donné un fils nommé Wladislaw, le même que dans la période précédente nous avons vu un instant grand-duc de Russie? . De la se-

<sup>1</sup> Voy. vol. XXXIII, p. 35.

<sup>3</sup> Voy. ibid. p. 39.

<sup>4</sup> Voy. ibid. p. 40.

<sup>5</sup> Voy. ibid., p. 41.

<sup>6</sup> Voy. ibid., p. 44.

7 Voy. vol. XXI, p. 355; XXV, p. 88.

conde qui était morte en 1631, il avait eu plusieurs sousaon III, fils, dont trois lui survécurent, savoir Jean-Gasimir, Jean-Albert qui était cardinal, évêque de Cracovie et

L'interrègne qui fut publié après la mort de Sigismond dura au-delà de six mois. Gustave-Adolphe avait d'abord para vouloir se mettre sur le rang des candidats du trone; il s'en désista ensuite, et, le 13 novembre, Wlodislaw, fils ainé du dernier roi, fut unanimement élu roi de Pologne. Il fut couronné le 6 février 1653.

de Warmie; et Charles-Ferdinand, évêque de Breslau.

33.

2. Règne de Wladislaw IV, 1632—1648. WLADRIAN IV, 1632—1648

La guerre contre la Russie, suspendue en 1618 par Bourre de 1618 p

La guerre contre la Aussie, suspendue en 1010 par le traité de Diwilina, se renouvela, en 1635, à l'expiration de cette trève. Wladislaw ayant ajouté à ses autres titres ceux de Russie, le tear Mikhaïl Fedrowitsch Romanofi, croyant que les conjonctures étaient favorables pour reconquérir les provinces perdues dans la dernière guerre, sans attendreque les sis mois stipulés au-delà du terme fussent écoulés, envoya devant Smolensk une armée sous les ordres des généraux Michel Schein et Prosoroffski, qui investirent cette place, et en poussèrent vivement le s'égée, à l'aide d'une grosse artillerie que le tara avait fait senie d'Hollande. La ville fut vaillamment défendue par le commandant polonais Stanislas Woievodaki, qui éleva

de nouvelles fortifications, à mesure que les Russes battaient les anciennes en brèche. Ce siège durait déjà depuis huit mois, et les assiégés, qui manquaient de vivres et de munitions, ne pouWEADISLAV

vaient plus faire une longue résistance, lorsque le roi-Wladislaw parut devant Smolensk à la tête de ses troupes. Il déagea aussitôt la place, et enferms si bien les Russes dans leur camp, qu'il leur coupa toute communication, et qu'à la suite d'un siège de six mois, continué malgré les rigueurs de l'hiver, il les força de capituler au commencement de mars 1634. On permit aux Russes de se retirer avec leurs armes, après les avoir déposées aux pieds du roi, et après que les officiers se furent jetés à gemoux devant ce monarque; on leur imposa aussi la condition de ne point servir contre les Polonais pendant quatre mois. Le camp avec les canons, les munitions et les bagages de l'armée devinrent la proje du vainqueur.

Cette déroute du général Schein inspira à Whedislaw le projet d'une nouvelle expédition contre la capitale de la Russie; mais, au lieu de diriger sa route sur Dorogobouje et Wiazma, il fit la faute de s'arrêter devant Biala. Le siège de cette place lui fit perdre un temps cossidérable, et permit à l'enquemi de reprendre des forces et de se mettre en état de défense.

Paix de Wiazma, 1631. Les Turcs ayant déclaré la guerre à la Pologne pour faire une diversion en faveur de la Russie, Wladis-law, se pliant aux circonstances, préta Poreille aux propositions de paix que lui firent de nouveau les Russes. Un congrès s'ouvrit auprès de la rivière de Polianowa, aux environs de Wiazma; la paix y fut siguée le 15 juin 1634, aux conditions suivantes.

Paix et amitié perpétuelles entre les deux puissances ; amnistic et oubli du passé. Art. 1. Le roi de Pologue se désisté de ses droits au trône, wusse de Russie, en faveur du grand-duc actuel, et délie les v. 1894. Russes du serment de fidélité qu'ils hil avaient prêté; il ne se servira plus, ni lui et ses héritiers, ni ses successeurs au royaume de Pologue, des titres de Russie; il les accordera au contraire à Mikhaïl Féodorowitsch, et reconnaîtra ce prince en sa qualité de grand-duc. Il lui remettra Poriginal du diplôme d'élection que les États de Russie lui ont délivré, avec toutes les pièces y relatives. Art. 2.

Le grand-duc cède au roi et au royaume de Pologne, avec entier abandon de ses droits, et sans réserve aucune, la province de Tehermigoff, les villes et territoires de Tchernigoff, Siewior (Siewski (?), Nowgorod-Sewerskoi) il cède pareillement au grand-duché de Lithuanie la province de Smolensk, avec la ville de ce nom, les territoires et châteaux de Dorogobouje, Biala, Roslaff, Starodouh; Troubiesk, Potchapoff, Newel, Siebiesz, Krasno, Muromsk, Poponagora, avec artillerie, munitions de guerre et archives. Les sujets ne pourront quitter leurs territoires respectifs, et il sera seulement libre aux soldats, marchands et prêtres de se transporter ailleurs. Art. 2.

Le grand-duc ne se servira plus des titres de Smolensk et de Tchernigoff; il n'étendra point son titre d'autocrâtor de toutes les Russies, jusqu'à y comprendre la Russie polonaise, et de même le roi de Pologne n'étendra point à la Russie moscovite son titre de souverain de Russie. Art. 2.

Le grand-duc ne formera plus aucune prétention

WLIDISLAW sur la Livonie, l'Esthonie et la Courlande, qui seront envisagées comme comprises dans ce traité; il n'exercera aucune hostilité contre ces provinces, ni n'accordera le passage par ses états à d'autres qui voudraient les envahir; de même le roi de Pologne n'envahira point les provinces russes de Pleskoff, Nowgorod, Opok ou Opotschka, limitrophes de l'Esthonie, ni n'accordera le passage à ceux qui s'aviscraient de vouloir les inquiéter. Art. 2.

On nommera des commissaires de part et d'autre, pour régler les limites des provinces de Smolensk et de Tchernigoff du côté de la Russie. Art. 3.

Les marchands des deux états jouiront réciproquement de la liberté de commerce, mais les marchands russes n'iront point à Cracovie et à Wilnas, ni les marchands polonais à Moscou. Art. 4.

Les prisonniers seront rendus de part et d'autre, sans rançon, dans les termes stipulés par le traité. Art. 6.

On ne donnera aucun secours aux ennemis l'un de l'autre ni en troupes, ni en argent, ni en vivres, et on ne leur accordera non plus le passage. Art. 7.

Cette paix sera jurée par le roi de Pologne à Varsovie, en présence des ambassadeurs de Russie ; le tzar la jurera à Moscou, en présence des ambassadeurs polonais. Art, 9.

Les ambassadeurs qu'on s'enverra réciproquement seront expédiés au plus tard dans les deux mois. La suite des ministres du premier rang ne pourra être plus forte que de cent hontmes et de cent cinquante Wilden-1688. chevaux. Art. 11.

En attaquant la Pologne, les Russes avaient engagé, prisent les gros présens, les Turcs à envahir également ce list.

pays. Mourad IV confia cette expédition à Abasi, pacha d'Erzerum, qui envoya en avant un essaim de Tatars. Après avoir saccagé uu district de la Podolie, ces brigands furent surpris et taillés en pièces, le 44 juillet 1633, par Koniecpolski, n'ayant pas plus de 2,500 Quartians. Peu de temps après, le pacha-luimeme avec 55,000 hommes fut défait près de Kaminiec. Les Russes ayant fait la paix, le grand seigneur ordonna de la conclure également, en remettant tout sur l'ancien pied.

La guerre de Suède fut de nouveau ajournée à gales ; certe de vingt - cinq ans par la trève de Stumsdorf, qu'on basse ; certe de conclut, le 12 septembre 1655 v, à des conditions favorables à la Pologne, puisque les places de la Prusse, dont les Suédois étaient restés en possession, lui firent restinées.

La turbulence des Cosaques ne cessa de donner de Rechle de l'embarras au gouvernement, qui ne put les empécher (1888) d'entrer tantôt en Turquie ou en Russie, tantôt en Pologne même, ce qui le forçait d'entretenir une armée presque permanente contre eux. Pendant l'interrègne de 1652, ils demandèrent à concourir à l'élection du roi, ce qu'ou leur refusa naturellement.

Koniecpolski, qui était un des plus riches propriétaires et fondateurs de colonies en Ukraine, ayant fait ' Voy. vol. XXV, p. 195, et vol. XXXIII, p. 82.

Complete Complete

WAARDLAW CONSTRUITE par un ingénieur français, sur un des rocs qui forment les cataractes du Dnepr; la forteresse de Kudak, 18,000 Cosaques se révoltèrent, mais furent défaits, le 16 décembre 1637, par Nicolas Potocki, palatin de Braclaw, à Boworwica; 6,000 Cosaques restèrent sur la place. Les Polonais brûlèrent Tchigirin.

Ouatre mille des rebelles, qui ayant entendu parler de la haine des Chiites pour les Sunnites, se regardaient en conséquence comme les alliés naturels des Persans, dont ils partageaient les opinions religieuses, résolurent de se rendre auprès de ces amis inconnus. Arrivés près d'Asoff, ils s'emparèrent de force de cette ville; qui avait une garnison de 4,000 hommes. Ils s'y maintinrent jusqu'en 1642.

La diète de 1638, se croyant assez forte pour abattre l'insolence des Cosaques, annula tous leurs priviléges, et réduisit les Cosaques à la classe des paysans. Six mille d'entre eux devaient être conservés sons la dénomination de Cosaques enregistrés, et avoir pour commandant un commissaire pris dans la noblesse polonaise, soumis aux ordres du grand général de la couronne. Il devait résider à Térekhtémiroff; les Cosaques devaient habiter les districts circonvoisins de Tchirkass, Kanïef et Korsoun. Les régimens devaient alterner dans la garde des îles et des cataractes. L'administration que les commissaires polonais introduisirent en Ukraine, nous est représentée comme extrêmement arbitraire et vexatoire : tel était alors généralement l'esprit de la noblesse polonaise.

Une injustice commise contre un Cosaque distin-

gué, nommé Bogdan (c'est-à-dire Théodore ou Dieu- W. 1662-1665 donné) Khmielnicki, fut cause que le mécontentement général de la nation éclata en une révolte. Le roi lui-même la fomentait en secret. Wladislaw avait formé le plan d'augmenter l'autorité royale, et de rendre le trône héréditaire dans sa maison. Pour préparer cette révolution, il voulait commencer la guerre contre les Turcs, qui devait lui fournir un moyen de se concilier l'amour des soldats, et d'acquérir une considération personnelle. N'ayant pu engager la diète à prendre à la solde de la république un corps de troupes étrangères, il résolut de gagner les Cosaques en rétablissant leur ancienne constitution, et en leur rendant leurs priviléges. Les Cosaques devaient employer secrétement leur influence auprès des Tatars, pour les engager à attaquer la république; et, lorsque, forcée par leur invasion, la diète aurait accordé au roi de l'argent et des troupes, les Cosagues devaient faire cause commune avec lui, chasser les ennemis, et établir sur des bases solides l'autorité du roi. Pour l'exécution de ce plan, George Ossolinski, grand-chancelier de Pologne, qui jouissait de toute la confiance de Wladislaw, jeta les yeux sur Bogdan Khmielnicki, homme courageux et entreprenant, qui avait vainement eu recours aux autorités pour obtenir justice contre un noble polonais qui l'avait dépouillé de sa terre. Comme Khmielnicki jouissait d'une grande considération parmi ses compatriotes, les Cosaques, on le jugea propre à devenir l'instrument des projets du roi et de ses ministres. En effet, il organisa, en

WLADBLAW 1647, une insurrection générale, et s'assura la coopération du khan des Tatars. Après avoir défait, le 26 mai 1648, près de Korsoun, un corps polonais, commandé par Nicolas Potocki, il écrivit au roi, ainsi qu'il en était convenu, le 2 juin, une lettre ostensible, dans laquelle il demanda le redressement des griefs des Cosaques et le rétablissement de leur ancien régime.

> Cette lettre ne trouva plus Wladislaw en vie. Ce prince était mort le 20 mai 1648.

Les pacta conventa de Wladislaw IV avaient confirmé tous les privilèges dont les dissidens avaient joui auparavant, sans leur permettre de bâtir des églises où ils n'en avaient pas. La diète de 1638 les exempta de la juridiction ecclésiastique des évêques:

Le 13 septembre 1637, Władisław, après avoir obtenu la permission de la diète de se choisir librement une épouse, se maria à Cécile-Renée, archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Ferdinand II, qui lui apporta la seigneurie de Wittingau 1. Comme la maison d'Autriche devait encore la dot des deux épouses de Sigismond III, l'empereur céda par la suite les principautés d'Oppeln et de Ratibor à Wladislaw qui rendit Wittingau. Son mariage avec l'archiduchesse était l'ouvrage de George Ossolinski, auquel l'empereur avait conféré la dignité de prince d'Empire. La diète polonaise de 1638 se plaignit beaucoup de cette nomination, comme tendant à détruire l'égalité

Ou Wittgenau, en bohémien Trahon, dans le cercle de Bechin.

de la noblesse polonaise; elle ne permit de porter le WLADISCA titre de prince qu'aux familles issues des anciens grandsducs souverains de Lithuanie, qui l'avaient porté à l'époque de la réunion du grand duché 1. Cette assemblée força aussi le roi à renonçer à l'ordre de l'Immaculée Conception pour la défense des frontières du royaume, qu'il avait fondé, et que le pape Urbain VIII avait confirmé en 1634.

Par l'extinction des ducs de Poméranie2, la couronne. fit; en 1657, une acquisition qui arrondit son terri- entonra, 1637. toire. Les seigneuries de Bütow et de Lauenbourg, ficfs polonais, lui échurent : elles furent incorporées dans la Pomérellie.

Le bon Wladislaw qui voyait avec peine des dis- Collegue de sensions religieuses diviser ses sujets, au point d'en faire des partis ennemis, se flattait qu'une explication entre les personnes dissidentes d'opinions, serait un moyen infaillible de les réunir. Un prédicateur réformé de Dantzig, nommé Barthélemy Nigrinus, le confirma dans cette persuasion. Les prélats catholiques en général ne rejetaient pas le projet du roi; néanmoins quelques-uns qui au zèle religieux joignaient l'expérience et la connaissance des hommes, lui rappelaient l'inutilité de toutes les tentatives qu'on avait faites pour réconcilier les partis religieux par des disputes; ils ne le persuadèrent pas. Ce n'était pourtant pas d'une dispute qu'il attendait le succès de son pro-

De ce nombre sont les familles Radzivil, Chowanski, Sapieha, Galitzin, Kurakin, Sangusko, Trubetzkoi, Czartoriski et d'autres.

Voy. vol. XXV, p. 411.

XXXIV.

Westigenw jet : les théologiens des deux religions devaient con-17, 4632-1648. férer ensemble fraternellement et avec un esprit de charité, pour découvrir la vérité, se rapprocher et se réconcilier franchement. L'invitation que publia l'archevêque de Gnesne était rédigée dans les mêmes principes de tolérance. Parmi les théologiens catholiques qui sc présentèrent à Thorn, il n'y avait pas d'homme marquant dans l'histoire littéraire. Le duc de Prusse fit venir de Brunswick George Calixtus, doctour célèbre, dont l'arrivée déplut beaucoup aux Luthériens, parce que Calixtus avait fait des démarches pour réunir les deux sectes des Protestans, ce qui avait suffi pour le rendre suspect de calvinisme. Les conférences commencèrent le 20 août 1645, sous la présidence du grand chancelier Ossolinski, et ensuite du castellan de Gnesne. Elles furent d'abord pacifiques; on convint que chaque parti présenterait une confession de foi : les Catholiques commencerent, et furent écoutés en silence ; vinrent ensuite les Réformés, dont l'exposé, rédigé avec passion, excita un grand orage. Ossolinski et George Tiszkiewic, évêque de Samogitie, le traitèrent de libelle, et refusèrent de le joindre aux actes. Pour éviter un second scandale, on ne permit pas aux Luthériens de lire leur confession. Les esprits étant ainsi aigris, on se disputa jusqu'au 21 novembre. L'assemblée se sépara, sans autre résultat que d'avoir augmenté le fanatisme, et prouvé qu'une réunion était impossible.

La reine Cécile-Renée étant morte le 24 mars 1644 , laissant un scul fils, âgé de sept ans, Wladislaw se remaria le 10 mars 1646. L'épouse qu'il choisit fut Windislaw une princesse célèbre pour sa beauté, son esprit et son courage, Marie-Louise de Gonzague, fille de Charles, duc de Nevers, depuis duc de Mantoue. Sigismond III déjà l'avait fait demander en mariage pour Wladislaw, et on ne sait pas pourquoi celui-ci lui préféra, en 1637, l'archiduchesse d'Autriche. Nous avons vu qu'elle s'était compromise dans les intrigues de Monsieur, frère du roi, et dans celles de Cinq-Mars 1. On prétend que Wladislaw ignorait cette circonstance, lorsqu'il négociait le mariage. Elle avait trente-quatre ans, lorsqu'il lui donna sa main, et l'éclat de sa beauté était un peu flétri. Malgré cela, elle gagna tout pouvoir sur le cœur de son époux; mais elle ne sut se concilier l'affection de ses sujets, et ne donna pas d'enfans à Wladislaw.

Wladislaw IV, qui brûlait d'énvie de montrer ses "Peripia talens militaires dans une guerre contre les Turcs, et d'accroître par là son autorité en Pologne, leva des troupes sans l'autorisation des États, parce qu'il ne pouvait pas la demander, sans divulguer son projet. Il employa pour cette opération l'argent des Vénitiens et la dot de sa seconde épouse. Les magnats lui reprochèrent cette lésion des Pacta conventa, et la diète de 1646 le força de congédier ses troupes et même de réduire ses gardes à 1,200 hommes : eu vaiu réclamat-il le remboursement des frais qu'il avait faits pour lever des troupes.

Wladislaw mourut, le 20 mai 1648, d'une maladie Sa moort.

2 Voy. vol. XXVII, p. 166.

la randonne qu'il s'était attirée en se fatiguant trop à la chasse : il avait cinquante-trois ans.

La diète qui s'assembla au 16 juillet 1648 fut trèsorageuse. On résolut d'employer la force contre les Cosaques qui, comptant sur l'influence d'Ossolinski et du parti qui était initié dans le secret du roi, attendaient tranquillement que leur sort fût décidé. Instruit de la résolution du sénat, Khmielnicki appela de nouveau à son secours le khan des Tatars. La plus grande anarchie, le plus grand désordre régnaient en Pologne. Cependant la diète mit une armée sur pied et en confia le commandement sous le titre de régimentaire (car la nomination d'un général de la couronne était une prérogative du roi ) au prince Dominique d'Ostrog auquel on adjoignit un conseil de vingt-six commissaires, comme si l'on avait eu l'intention d'arrêter toutes les opérations. A l'approche des Tatars on tint un conseil de guerre sur ce qu'il y aurait à faire. Il paraît que ce fut par l'influence secrète d'Ossolinski qu'il fut résolu de se retirer, afin, disait-on, de ménager la seule armée qui pouvait défendre le royaume, mais réellement pour protéger l'élection de Jean-Casimir et exécuter le plan de Wladislaw. Mais comme les généraux commirent l'imprudence de sortir les premiers du camp qui était à Pilawze, le 23 septembre 1648, l'armée fut saisie d'une terreur panique et se débanda. Khmielnicki poussa jusqu'à Léopol, força cette ville de lui payer nue contribution de 700,000 florins et commenca, le 26 octobre, le siège de Zamosc, vaillamment défendue par Louis de Weyher. De là il fit dire à la diéte Arrantor qu'il désirait que Jean-Casimir fût élu.

Les prétendans au trône de ce pays étaient Jean-Casimir et Charles-Ferdinand, évêque de Breslau, l'un et l'autre frères du défunt roi; et George I Ragoczy, prince de Transilvanie. Celui-cine trouva pas de partisans: Jean-Casimir acheta le désistement de son frère en se chargeant du paiement de 900,000 florins de Polognequi avaient été assignés en faveur de la reine dousirière sur les principautés d'Oppeln et Ratibor, partie de la succession paternelle destinée à l'évêque. Jean-Casimir fut unanimement eln, le 20 novembre 1648, par l'influence du parti d'Ossolinski.

## 3. Règne de Jean-Casimir, 1648-1668.

Jean-Cassmir, 1648-1663.

Jean-Casimir, fils de Sigismond III et de Constance A' Autriche, sa seconde épouse, avait trente-neuf ais sur le trône de Pologne. Il avait d'abord servi dans les troupes impériales. En 1638, il fut envoyé en Espagne pour conclure une lique avec Philippe III et commander une flotte contre la France; s'étant embarqué à Gèues, il fut jeté sur les côtes de Provence, reconnu, arrêté et enfermé d'abord à la citadelle de Sisteron, et ensuite à Vincennes. L'intercession de Wladislaw IV lui procura sa liberté 25 février 1640. Voyageant ensuite en Italie, l'aspect de la sainte maison de Lorette fit une si grande impression sur lui qu'il entra dans l'ordre des Jésuites en 1643. Il en sortit en 1646, et fut nommé cardinal. Après la mort de son neveu, le fils de Wladislaw IV,

\*\* Camma, il renvoya le chapeau au pape. Élu roi de Pologne, il fut relevé de ses vœux et obtint la dispense pour épouser la veuve de son frère. Ce mariage fut célébré le 14 mars 1649.

Aussitôt que Bogdan Khmielnicki apprit l'élection de Jean-Casimir, il leva le siège de Zamosc, après s'en être fait payer 20,000 florins, et attendit tranquillement dans les environs de cette ville le commissaire du roi. Celui-ci vint lui apporter l'ordre de se retirer en Ukraine et d'y attendre l'arrivée de commissaires, auquel il obéit sur-le-champ. On ne saurait douter que ce que les historiens qui ne connaissaient pas les rapports existant entre le roi, Ossolinski et Khmielnicki, appellent un ordre, ne füt une instruction secrète. Ce chef fut reçu par ses compatriotes comme leur libérateur : les princes de Transilvanie, de Moldavie et de Valachie, les chefs des Tatars du Don, du Wolga, de Pérékop, le félicitèrent par des ambassades; le grand-seigneur lui envoya des présens et lui offrit des secours.

Des commissaires pacificateurs de Jean-Casimir arrivèrent, le 19 février 1649, à Péréïaslaw et apportènent à Khmielnicki les insignes de la charge de hetman ; leurs propositions que, d'après la constitution . il fut obligé de communiquer à la nation , étaient de nature à déplaire aux Cosaques. Ainsi la guerre fut résolue, et il est probable que le parti d'Ossolinski la voulait; au moins s'opposa-t-il au projet d'uné insurrection de la noblesse, sous prétexte qu'il était peu convenable que la noblesse se levât en masse pour combattre de simples paysans. Comme Jérôme Jean-Causua, 1618-4648. Wisniowicki, qui par son rang et ses services pouvait, en l'absence de Nicolas Potocki, général de la couronne, lequel, dans la journée du 26 mai 1648, avait été fait prisonnier par les Tatars, prétendre au commandement, n'était pas le confident du roi, celui-ci, pour l'écarter, se mit lui-même à la tête de l'armée. Ossolinski qui n'était pas homme de guerre, fut nommé son lieutenant-général; un Suédois, Christophe Huwald, général de l'infanterie.

Le roi partit de Varsovie le 24 juin et marcha si lentement qu'il n'arriva que le 14 août à Zborow, à quatre lieues de Zbarass, où depuis le 10 juillet Jérome Wisniowicki avec 10 à 12,000 hommes était assiégé dans ses retranchemens par le khan Islam Gueraï et par le hetman, dont l'armée réunie formait, d'après le calcul le plus modéré, 500,000 Gosaques et 160,000 Tatars. Le roi lui-même fut attaqué à l'improviste à Zhorow, au passage de deux ponts; après avoir perdu 2,000 hommes, il fut entièrement cerné par la multitude des ennemis. Dans cette extrémité, Jean-Casimir signa, le 19 août, à Zborow, un arrangement, Zlesow, i par lequel l'ancienne constitution des Cosaques fut août 1649. rétablie, et leur nombre fut porté à 40,000 hommes; mais tous ceux qui se feraient inscrire dans leurs régimens devaient aller se fixer au-delà de la rivière d'Horun; les Juis contre lesquels ils nonrrissaient une haine particulière, furent exclus du district qui leur était assigné. La starostie de Tchigirin fut concédée au hetman et à tous ses successeurs pour leur en-

Jass-Causen, tretien. Le roi promit de rétablir la religion grecque, c'est-à-dite de renoncer à l'union, non-seulement dans l'Ukraine, mais aussi dans le reste de la Pologne. L'archevêque gree de Kiow devait siéger au sénat, chaque Cossque recevoir 10 florins par an et un uniforme en drap. Sous le titre de salaire pour son secours à prêter à la Pologne, le khan des Tatars devait recevoir annuellement 90,000 florius; on lui en paya 180,000 comme arriéré de deux ans. La diéte polonaise confirma le traité de Zhorow.

L'exécution de plusieurs points de cette transaction éprouva des difficultés tantôt d'une part, tantôt de l'autre. George Ossolinski mourut le 9 août 1650; lc nouveau chancelier, Jérôme Radzeiowski, entièrement étranger à l'intrigue que son devancier avait ourdie, ne put voir dans les Cosaques que des ennemis du royaume, et dans le traité de Zborow que des entraves mises à sa souveraineté. Telle était la disposition des esprits, lorsque Nicolas Potocki revenu de la Tatarie rassembla près Kaminiec une armée, tandis que Khmielnicki dont l'ambition avait jeté un dévolu sur la Moldavie, y fit entrer 16,000 Cosaques et Tatars, et forca le hospodar Lupuli de fiancer sa fille Dumna à Timothée, fils de Kamielnicki. On intercepta une correspondance du hetman avec le grandduc de Russie et avec le sultan; elle fournit la preuve, non qu'il pensait à rompre le traité de Zborow, mais que, prévoyant qu'il allait être rompu, il prenait ses précautions. La république forma une armée de 36,000 Polonais et 18,000 Lithuaniens, et ordonna une insurrection de 40,000 nobles. Khmielnicki ap- Jaas-Categor, pela les Tatars, et la guerre commença.

Le 4 juillet 1651, le roi trouva moyen de séparer les Cosaques des Tatars, battit ceux-ci à Beresleszkoi, et les Cosaques le 11.

La méfiance que les magnats nourrissaient contre le roi, leur jalousie mutuelle, leur turbulence inca-28 sept pable de se soumettre à la subordination, furent cause que, quelques jours après, l'insurrection se dispersa; le roi lui-même retourna à Varsovie, et de cette grande armée il ne resta que 20,000 hommes commandés par Potocki; mais celui-ci s'étant réuni, le 3 septembre, à Wasilkow avec Janusz Radzivil, général de l'armée de Lithuanie, on entra de nouveau en négociations, et, le 28 septembre, on convint, à Bialocerkiew, d'une nouvelle convention dont les conditions étaient beaucoup moins favorables aux Cosaques que ne l'avaient été celles de Zborow. Leur nombre fut réduit à 20,000, et ils furent obligés de souffrir dans l'Ukraine les Juifs, comme fermiers et agens du roi et de la noblesse sur leurs terres.

Cet arrangement ne put pas apaiser les troubles, production in faire rentrer dans l'ordre un peuple qu'on avait to main, et, ce qui est bien plus dangereux encore, à voir ces traités violés aussitôt qu'il avait posé les armes à la voir ces traités violés aussitôt qu'il avait posé les armes. Bogdan Khmielnicki résolut, en 1655, de réclamer la protection des Russes avec lesquels les Cosaques étaient liés par une origine commune et par la conformité de leur langue et de leur religion. Le tzar Alexis

1618-1688. Mikhaïlowitsch saisit avec empressement cette occasion de réunir à son empire des provinces qui en avaient été démembrées dans le quatorzième siècle. Wasiléi Bouttourlin signa, en son nom, le 6 janvier 1654, à Péréïaslawl, les conditions auxquelles les Cosaques se soumirent au sceptre de Russie; le 17 février 1654, le tzar confirma le traité.

Guerre de 1654 entre la Russia et la Pologne

Il fut le signal de la guerre entre la Russic et la Pologne, La diète délibérait encore sur les mesures à prendre pour mettre Smolensk en état de défense, lorsque le tzar vint assiéger cette ville. Une seconde armée russe, sous les princes Srebni et Khovanski, entra en Lithuanie, et s'empara de Dorogobouje, Newel, Mohileff et Polock. Une troisième, sous Wasiléï Bouttourlin, occupa Kiow et toute l'Ukraine, et mit des garnisons à Kiow, Starodoub, Péréïaslawl et Nieszin, qui furent dès-lors appelées les quatre villes de garantie. Le 26 septembre, Smolensk fut obligée de se rendre. Les Polonais, renforcés de Tatars, que le nouveau khan Mehmet Gueraï leur envoya, n'ouvrirent la campagne que vers la fin de l'année; ils bloquèrent Khmielnicki dans son camp retranché à Ochmatoff, jusqu'au 1er février 1655. Alors ce chef intrépide se fraya un chemin, l'épée à la main, à travers l'armée polonaise, et rejoignit celle des Russes, après avoir perdu 9,000 hommes.

Le nombre des ennemis de la Pologne s'accrut, en 1655, par le débarquement d'une armée suédoise à Stettin 1. Les Polonais divisèrent leurs forces en trois

Voy. vol. XXXIII, p. 162.

armées : le roi, à la tête de l'une, marcha contre JEAN-CASTREE Charles X; la seconde, sous les ordres de Janusz Radzivil, fut chargée de la défense de la Lithuanie contre les Russes. Stanislas Potocki, avec la troisième, s'opposa aux Cosaques. Jean-Casimir, abandonné par ses troupes, se sauva en Silésie. Radzivil ne put empêcher les Russes de s'emparer de Minsk, Grodno et Wilna, et pour sauver le reste, et peut-être pour jeter la semence de la discorde entre les ennemis, il se soumit aux Suédois, maîtres de la Livonie 1. Potocki fut obligé de se retirer devant les Cosaques, jusqu'à Slonigrodck, où il fut défait le 28 septembre : il tomba lui-même au pouvoir des vainqueurs. Léopol et Lublin furent assiégés par Khmielnicki et par les Russes, commandés par Bouttourlin. L'irruption du khan des Tatars força ces généraux à lever les sièges, au commencement de novembre. Les Tatars ayant fait prisonnier le fils de Bouttourlin, Khmielnicki traita d'un armistice avec le khan qui se retira en Crimée, au

La jalousie que les victoires de Charles X avaient Trèvede Nionets de 1656. inspirée au tzar, l'engagea à écouter les propositions que Jean-Casimir lui fit faire par la cour de Vienne. Le 3 octobre 1656, il fut conclu, à Niemetz, entre ces deux monarques, une trève par laquelle le tzar resta provisoirement en possession de tout ce qu'il avait occupé en Pologne; on convint qu'à la prochaine diète, on traiterait avec Alexis, pour faire nommer son fils successeur de Jean-Casimir. Ce fut

1 Voy. vol. XXXIII , p. 163.

commencement de 1656.

JEAN-CASINIR, alors que le tzar tourna ses armes contre les Suédois-

Pendant que le seigneur suzerain de Khmichicki négociait avec la Pologne et s'alliait avec elle contre la Suède, le hetman traitait avec le roi de Suède et avec Ragoczi, et prit part au traité du 20 novembre 1656, par lequel la Pologne fut partagée entre la Suède, le Brandebourg, Radzivil, Ragoczi et les Cosaques : L'Ukraine fut adjugée à ceux-ci comme fut souverain. Les plénipotentiaires de Khmielnicki jurérent le traité à Szamos Utivair, au commencement de 1657.

Guerre de Ragocai de 160 L'expédition de Ragoczi, qui eut lieu bientôt après, fut la suite de ce traité: un corps de 12,000 Cosques le soutint. Lorsque l'invasion de la Livonie par les Russes força Charles X de marcher au secours de sce états 3, les Cosaques abandonnérent Ragoczi à son sort, et s'en retournérent en Ukraine. Khmielnicki n'avait pas pris part à cette expédition : ses forces, affaiblies par l'âge, ne le lui permirent pas. Se sentant près de sa fin, il assembla la nation, et l'invita à choisir de son vivant son successeur. Un cri unanime nomma son fils, George. Le vieux Bogdan lui remit les insignes de son pouvoir, l'exhorta à la fidélité envers le tars, et mourut le 15 août 1657, à Tchigirin. Jean Wigolfski, principal conseiller de Bogdau, fut nommé tuteur de George qui n'avait que seize ans.

Guerre d 1658, entre Pologne et Russie. La guerre se renouvela, en 1658, entre la Russie et la Pologne: Alexis Mikhailowitsch étati irrité contre les Polonais, parce que, depuis qu'ils n'avaient plus besoin de ses secours contre la Suède, ils ne mou-

Voy. vol. XXXIII, p. 174.
 Voy. ibid., p. 139.

traient plus aucune disposition de déférer leur cou-JEAN-CASINIE ronne à son fils. Il ne pouvait pas se dissimuler qu'aussitôt que la république aurait fait sa paix avec cette puissance, elle tournerait ses armes contre lui, pour le forcer à restituer les conquêtes qu'elle avait été obligée de lui laisser par la trève. Les événemens qui survinrent dans la Petite-Russic accélérèrent la rupture.

Mécontent du gouvernement russe, Wigoffski Traité de forma le plan de s'ériger lui-même en hetman, à l'aide tagget se se des Polonais; mais il sut si bien tromper le tzar, que celui-ci le nomma chef des Cosaques, à la place de son pupille. Ce bienfait ne put le faire renoncer à sa trahison : le traité par lequel il se soumit à la république, fut signé, le 16 septembre 1658, à Hadziatsch. D'après cet arrangement, les trois palatinats de Kiow, Tchernigoff et Braclau devaient, sous le nom de Russie, former un duché particulier, réuni, comme la Lithuanie, à la république, en sorte que le corps politique de la Pologne serait dorénavant composé de trois nations, la polonaise, la lithuanienne et la russe. La religion grecque devait jouir d'une égalité de droits avec la religion catholique dans toute l'enceinte de la république, et l'union des deux églises fut déclarée dissoute. Le métropolite de Kiow et les évêques obtinrent le rang et les prérogatives de sénateurs. Il devait y avoir à Kiow et dans une ville de la Lithuanie des académies composées de professeurs catholiques et grecs, et jouissant des mêmes privilèges que l'académie de Cracovie. Toutes les autres sectes devaient

JENS-CANNUR, en être exclues. Le palatin de Kiow devait toujours être de la religion grecque; les deux autres palatinats devaient alterner pour la religion. Tout le duché de Russie devait être gouverné par un seul hetman, et Wigoffski devait jouir de cette dignité sa vie durant; mais, à l'avenir, le roi devait choisir le hetman parmi quatre candidats que les palatinats lui proposeraient. Le duché de Russie devait avoir sa chancellerie particulière, composée d'un chancelier, d'un maréchal et d'un trésorier, tous les trois sénateurs du royaume. Toutes les affaires religieuses, non-seulement de la Russie, mais aussi de la Volhynie, de la Podolie et de la Pocutie, devaient dépendre de cette chancelleric. Dans les trois palatinats, on devait enregistrer 50,000 Cosaques, à prendre dans les terres du roi, du clergé et de la noblesse, et 10,000 hommes de troupes réglées et soldées. Les Cosaques devaient jouir, comme les nobles polonais, de l'exemption des contributions, et du privilège de la chasse, de la pêche, des droits de brasser de la bière, de l'eau-de-vie et de l'hydromel. Térechtemirow devait appartenir , en toute propriété, aux Cosaques, Tchigirin à leur hetman. Cent Cosaques de chaque régiment, présentés par le hetman, devaient être anoblis. Des articles secrets assurèrent à Wigoffski et aux principaux chefs des gratifications considérables en terres.

Immédiatement après cet arrangement, Wigoffski se mit en campagne contre les Russes. Renforcé par des corps de Polonais et de Tatars, il défit, le 17 juillet 1659, à Konotop, le général russe Romodanoffski. Cependant les honneurs et les récompenses l'assections, que le traité de Hadziatsch avait stipulés en faveur d'un certain nombre de Cosaques, indisposèrent le gros de la nation. Les mécontens proclamèrent hetman George Khmielnicki, qui se ligua étroitement avec les Cosaques Zaporogues. George Khmielnicki s'étant emparé de Tchigirin, le tzar le confirma en qualité de hetman. Wigoffski, obligé de se sauver en Pologne, licha les Tatars contre la Russie, où ces barbares mirent tout à feu et à sang. Du côté de la Lithuanie, Khowanski, général russe, battit Gausiewski, et s'empara de Wilna, Grodon et Minsk.

La campagne de 1660 fut malheureuse pour les Campagne de Russes, parce que les Polonais, ayant fait à Oliva la paix avec la Suède, tournèrent toutes leurs forces contre eux. Après la prise des principales villes de la Lithuanie, Khowanski assiéga Larhovicz. Sapieha, Palatin de Wilna, et Czarnecki, Palatin de Russie, lui livrèrent bataille avec 9,000 hommes, le 27 juin : les Russes perdirent 15,000 hommes dans cette journée. Ce nombre paraîtra moins exagéré, si l'on fait attention que les Russes étaient à cette époque de trèsmauvais soldats. Wasilei Tchéréméteff, qui commandait en chef une armée de 60,000 Russes, fut entièrement défait, le 17 septembre 1660, à Lubertow, en Volhynie, par Potocki, grand-général, et par Sébastien-George Lubomirski, grand-maréchal de la couronne. Khmielnicki, attaqué par toutes les forces des Polonais à Slobodicze, fut obligé de capituler le 19. Cet acte est connu sous le nom de pacte

Jean-Canvair, de Czudnow ( Tchoudnoff ), parce que les généraux polonais le signèrent dans leur camp, près de la ville Tchombooff, 19 de Czudnow. Khmielnicki reconnut la souveraineté de la Pologne; la convention de Hadziatsch fut renouvelée, avec cette modification que tout ce qui y était dit de l'érection d'un duché de Russie serait regardé comme non avenu. Tchéréméteff lui-même, cerné dans son camp de Czudnow, fut obligé de signer une capitulation, le 1er octobre 1660. Il remit aux vainqueurs ses munitions et ses armes, s'engagea avec ses troupes à ne plus servir contre les Polonais, et resta, avec tous les généraux et officiers supérieurs, prisonnier entre les mains des Tatars, jusqu'à ce que Kiow, Neszin, Tchernigow et Péréïaslawl auraient été remis aux Polonais. On pense bien que la dernière partie de la capitulation ne fut pas ratifiée par le tzar-Tchéréméteff n'avait pu signer de pareilles conditions. Ainsi Kiow resta entre les mains des Russes; les autres places furent prises de force par les Polonais.

En 1661, Jean-Casimir, pour mettre fin à l'esprit d'insubordination qui se manifestait parmi les troupes. se mit à la tête de l'armée de Lithuanie : le bruit de son approche causa la reddition de Grodno. L'armée des confédérés de Lithuanie 1, sous la conduite de son maréchal Zyromski, défit, à Glemboie, Khowanski, qui avait de nouveau ramassé une armée de 20,000 hommes. Probablement la Russie aurait couru de grands dangers, si les Polonais avaient profité de leurs succès; mais les troubles intestins qu'excita le grand-

<sup>1</sup> Cette expression sera expliquée plus bas.

maréchal Lubomirski, et la mutinerie des troupes l'an-C-liven, non payées et mal disciplinées, retardèrent toutes leurs opérations. L'intolérance du clergé catholique, qui déclara que tout ce que la convention de Hadziatesh stipulait en faveur de la religion grecque, ne s'entendait que des Grecs-unis, porta un grand nombre de Gosaques à se prononcer pour la Russie. Ainsi se consolida la division entre les deux classes de Cosaques, ayant chacune un hetman, l'un nommé par la Russie, l'autre par la Pologne.

Le hetman Khmielnicki ayant été défait le 16 juillet 1662, près de Kanieff, par Samko, hetman des Cosaques russes, et par le général Romodanoffski, sentit son insuffisance pour le poste auquel on l'avait élevé; il abdiqua, et, âgé de vingt-deux ans seulement, alla s'enfermer dans un couvent. Paul Tetera, son beau-frère, fut élu à sa place, et confirmé par Jean-Casimir. Celui-ci, à la tête de 90,000 Polonais et Cosaques, passa le Dniepr en 1663, envahit le territoire russe et eut plusieurs avantages qu'il perdit en 1664 et en 1665 : les troubles de Lubomirski forcèrent les Polonais d'évacuer toute l'Ukraine, à l'exception de Bialocerkiew. Tetera fut chassé et Pierre Dorozenko élu hetman. Celui-ci, dans le dessein de se rendre indépendant, entra en liaisons avec la Porte Ottomane, qui lui accorda sa protection. A la tête de 20,000 Cosaques et de 40,000 Tatars envoyés par les Turcs, Dorozenko força, en 1660, le régimentaire Makhowski campé à Batoh avec 10,000 Polonais de

xxxiv.

JEAN-CAHERIS, se rendre prisonnier avec tout son monde : ils furent traînés en Crimée.

Trève d'Androssow, 1667.

La Russie et la Pologne également fatiguées de la guerre; la première ayant été dévastée par les Tatars, et la seconde se voyant menacée d'une guerre avec la Porte, conclurent, le 30 janvier 1667, à Andrussow, village situé sur la rivière de Gorodnia, entre Smolensk et Matislaw, une trève de treize ans, à compter depuis le mois de juin 1667 jusqu'au mois de juin 1660.

Voici les principales conditions de cette trève :

Les deux souverains se donneront, pendant sa durée, les titres tels qu'ils sont énoncés dans le préambule. Art. 2.

Le trar conservera les conquêtes qu'il a faites sur les Polonais, savoir Smolensk avec tout le duché de Sévérie, tels que Dorogobouje, Biala, Newel, Szabez, Krasno, Wieliscz, ainsi que tout le pays et les châteaux qui sont autour de Czernigow, et les villes, châteaux et pays qui s'étendent depuis Kieff et le Dnepr jusqu'aux frontières de Putiwl. Les limites des palatinats de Polotsk, Witepsk, Mstislaw, celles des districts d'Orsza, Mozyr, Rzeczyz, Braclaw, de même que celles de la Livonie méridionale, le tout situé sur les deux rives du Borysthène et de la Düan, resteront en entier à la Pologne, à l'exception de Welisa, qui est démembré du palatinat de Witepsk et conservé au tzar pour l'amour de la paix.

Les Cosaques Zaporogues sèront sous la domination commune des deux états, prêts à servir contre les Tures lorsqu'ils en seront requis. Les sujets des l'aragentantes, pays cédés réciproquement seront laissés dans le libre exercice de leur religion, soit catholique, soit grecque.

Art. 5.

Les Cosaques qui demeurent en deçà du Borysthène, depuis Péréïaslawl, sont déliés du serment de fidélié qu'ils ont prêté, et le trar promet, de ne les recevoir sous sa protection, ni dans ses villes et châteaux, pendant tout le temps que durera la trève. Il en est statué de même à Pégard des Cosaques qui demeurent audelà du Borysthène depuis Kieff que le roi de Pologne ne prendra point sous sa protection. Art. 4. C'est.à-dire que les Cosaques furent partagés entre les deux pays, de manière que le Dnepr fera la séparation.

La ville et le château de Kieff restent au tzar avec le couvent de Petscherski et son territoire pendant deux ans, et jusqu'au 15 avril 1669. Ils seront rendus alors avant la tenue des premières conférences pour la paix définitive, sans aucune rétribution de la part de la Pologne, Art. 5 et 7.

Le tzar restitue à la Pologne Poltsk, Witepsk, Dünabourg, Luzen ou Lucin, Razeczyca, Marienhausen avec toute la Livonie méridionale. Art. 6.

On convient de tenir des congrès, pendant la trève, pour y négocier la paix définitive. Le premier de ces congrès aux lieu en 1669, au mois de juin, et si celui-ci était infructueux, il y en aura un second au mois de juin 1674, ensuite un troisième en 1678, et enfin un quatrième en 1680. Art. 12. JEAN-CASIMIR, 1648-1668.

Il sera permis aux négocians de la Grande-Russie, du royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie, de faire leur commerce dans les villes et châteaux des frontières, où cela était usité avant la guerre, à l'exception des marchandisse prohibées dans les deux états, et en payant les droits de douane accoutumés.

On donnera connaissance de ce traité au khan de la Crimée, afin qu'il observe pareillement la paix, au défaut de quoi on agira contre lui à forces réunies.

On en donnera pareillement avis au grand-seigneur, et, en cas qu'il prit les intérêts du khan contre l'une ou l'autre des parties contractantes, on agira aussi à forces réunies contre lui.

Les ministres qu'on s'enverra de part et d'autre seront traités sur un pied convenable. Ils seront nourris et entretenus aux frais de la couronne à laquelle ils seront envoyés eux et leur suite. La suite des ambassadeurs ou ministres du premier rang pourra être de cent personnes et de 150 chevaux; quant aux envoyés du second ordre, ils ne pourront amener que 50 hommes et 50 chevaux; les internonces, 10 hommes et 14 chevaux. Art. 18 et 19.

Il est permis aux marchands qui accompagneront les ministres d'introduire leurs marchandises non prohibées dans la capitale de l'un ou de l'autre état, de s'y arrêter et de les y vendre publiquement, aussi long-temps que ces ministres s'y trouveront. Art. 20.

On enverra de part et d'autre, sur la frontière, des ambassadeurs pour l'échange des ratifications. Les deux souverains confirmeront ensuite la trève en prê-jaux-Caninte, 1848-1668. tant serment sur l'évangile, chacun en présence des ambassadeurs de l'autre. Art. 21.

Ainsi l'Ukraine resta partagée en deux provinces, divisées par le Dnepr, l'une russes, l'autre polonaise; les Cosaques Zaporogues devaient être également soumis aux deux puissances; au bout de deux ans Kiow devait être rendue à la Pologne; 5molensk et la Sévérie furent cédées à la Russia.

La même année, Jean Sobieski promu au rang de grand-général de la couronne, après la mort de Po-der C tocki, averti de l'approche de 80,000 Tatars et 24,000 Cosaques, marcha à leur rencontre avec 12,000 hommes : c'était tout ce que la détresse du royaume lui avait permis de ramasser. Il se retrancha à Pohayce, dans le district de Halicz, où il fut tenu bloqué pendant quinze jours. Cependant la nouvelle d'une incursion que Siercko, le kochewoï (chef) des Zaporogues, avait fait en Crimée, facilita à Sobieski la conclusion d'un traité avec Dorozenko et les Tatars, qui fut signé le 16 octobre 1667. Les Cosaques devaient recevoir la gratification accoutumée et servir la Pologne contre ses ennemis; les prisonniers devaient être rendus réciproquement. Les Cosaques rentrèrent sons l'obéissance polonaise et obtinrent, par une seconde convention du 19 octobre, la confirmation de leurs privilèges.

Le titre de roi de Suède, pris par Jean-Casimir, Gaetre du fournit à Charles X un prétexte pour lui déclarer la guerre: il y était excité par Jérôme Radzieïowski, an-

cien vice-chancelier de Pologne, qui, offensé par le roi de Pologne, voulait se venger en bouleversant sa patrie. Nous ferons, pour cette guerre, comme pour la précédente; nous en rappellerons sommairement les événemens.

Défection d'Opalinski et de Grudsinski, Palatins de Posnanie et Kalisch, 15 juillet 1655 1.

Soumission de la Livonie et de la Lithuanie à la Suède 2.

Prise de Gracovie par le roi de Suède, le 9 octobre 1655 3.

Confédération de Tyskowitz contre les Suédois, 2 janvier 1656 4.

Défection du duc de Prusse, 17 janvier 1656 5. Reddition de Varsovie, 20 juin 1656 6.

Défaite de Jean-Casimir à Varsovie, le 28 juillet 1656 7.

Reddition de Brzesc en Lithuanie, 7 mai 1657 %. 'Alliance de Vienne du 1er décembre 1656 et 27 mai 1657 9.

Alliance de Copenhague, 28 juillet 1657 10.

Traité de Wélau, 19 septembre 1657, dont il sera plus particulièrement question au chapitre XVIII; il réconcilia la Pologne avec le duc de Prusse, électeur de Brandebourg, movennant qu'elle renonça à la suze-

 Voy. vol. XXXIII, p. 161. 5 Voy. vol. XXXIII, p. 163, 5 Voy. ibid. p. 163. 6 Voy. ibid. p. 168,

8 Voy. ibid., p. 164. 6 Voy. ibid., p. 169. 7 Voy. ibid., p. 173. 8 Voy, ibid., p. 183.

9 Voy. p. ibid. 185. 10 Voy. p. 176 de ce vol.

Paix d'Oliva,

raineté sur la Prusse. La réconciliation fut consonunée 1423-Curent par la convention de Bromberg du 6 novembre 1667, qui conféra à l'électeur les fiefs de Bütow et Lauenbourg.

Le 31 décembre 1658, Benoît Ozenstierne rendit, par une capitulation honorable, Thorn, dont le siège avait occupé 40,000 Polonais pendant dix - herit mois.

Négociations de 1658 pour la paix avec la Suède, sous la médiation de la France.

Congrès de pacification de Thorn de 1659 1.

Congrès d'Oliva, depuis le mois de décembre 1659.

Paix d'Oliva du 3 mai 1660 2.

Renonciation de Jean-Casimir à la couronne de Suède. Cession de la Livonie en faveur de la Suède.

Toutes les matières générales concernant les rapports entre la Pologne et la Suède, ou les intérêts de la Suède qui ont été réglés par la paix d'Oliva, ont été traités par nous dans la onzième section du chapitre XIV. Nous avons renvoyé au chapitre XVII les articles relatifs à la Prusse ducale, et à celui-ci ceux qui concernent les dissidens de Pologne, le dus de Courlande et les familles de Radzivil, de Croy et de Dohna. C'est ici le lieu de parler de ces trois dernières familles.

Le dix-septième article de la paix d'Oliva s'occupe Assire de des intérêts de la princesse Anne-Marie, fille de Rodriel.

Janusz Radzivil, palatin de Wilna et général de la

4 Voy. vol. XXXIII, p. 248, 2 Voy.

2 Voy. ibid., p. 210.

BAN-CASIMIR, Lithuanie, qui avait passé du côté de Charles-Gustave. La famille de Radzivil, une des plus illustres des maisons qui descendent des anciens grands-ducs souverains de Lithuanie, s'est de tout temps distinguée par son attachement pour la maison de Prusse. Deux fois elle a eu l'honneur de lui être alliée, la première fois par le mariage de Louise-Charlotte, fille de Bogislas Radzivil et héritière du duché de Birze, avec le fils puîné du grand électeur, nommé Louis; et la seconde fois, de nos jours, par une princesse dont le nom ne se prononce pas en Prusse sans des expressions de respect. Ce Bogislas avait été rétabli dans la succession de son père par l'art. 20 du traité de Wélau; mais, pour y rentrer de fait, il avait été obligé de promettre à la milice 200,000 florins de Pologne, pour lesquels il avait engagé des terres qui, à l'époque de la paix d'Oliva, étaient au pouvoir des Russes. Les ministres de l'électeur voulurent intercéder pour lui aux négociations d'Oliva; mais on leur répondit, de la part des Polonais, que le différend entre ce prince et la milice, fondé sur une convention, était de nature à être renvoyé aux tribunaux. Il n'en était pas de même de la princesse Anne-Marie, fille de son cousin Janusz, mort en 1656. Comme Bogislas, elle avait été dépouillée de la succession de son père ; mais elle ne pouvait pas citer en sa faveur la paix de Wélau. Les ministres de l'électeur et ceux de la Suède s'intéressèrent à son sort, mais surtout les premiers. Les Polonais leur opposèrent l'inutilité d'une stipulation en faveur de cette dame , vu qu'elle était comprise

dans l'amnistie générale; mais les ministres de l'élec-JEAN-CASINER, teur craignaient que la milice indisciplinée qui s'était mise en possession des biens de la famille, ne refusât de la comprendre dans la catégorie des particuliers, qui seuls pouvaient se réclamer de l'amnistie. On s'accorda sur la rédaction suivante: «Le roi et la république de Pologne auront soin (condignam rationem habituri sunt ) qu'en vertu de l'amnistie générale accordée par cette convention, il soit donné satisfaction à la princesse Anne-Marie, fille unique du duc Janusz Radzivil, palatin de Wilna et général des armées du grandduché de Lithuanie, à l'égard de l'entrée en jouissance de la succession paternelle et maternelle, selon les lois du royaume et du grand-duché 1,»

L'article 19 est consacré aux intérêts du duc de Affaire du Croy. La maison de Croy avait avancé une somme de 100,000 rixdalers à Sigismond-Auguste, roi de Pologne. Anne de Poméranie, sœur du dernier duc de Poméranie, et épouse d'Ernest, duc de Croy2, en avait vainement réclamé le paiement; enfin. Jean-Casimir avait hypothéqué au duc de Croy, pour la sûreté du capital, la starostie de Slochow en Pomérellie. Le duc de Courlande formait des prétentions sur la moitié de la somme, comme héritier d'Élisabeth-

Cette princesse épousa, en 1666, son cousin Bogislas, et devint la mère de Louise-Charlotte, qui épousa en premières noces le sils du grand électeur, et en seconde Charles-Philippe, életteur Palatin de la maison de Neubourg-

Mère de Bogislas de Croy, dernier évêque de Cammin. Voyvol. XXV, p. 390.

JEAN-CANTENN, Madeleine, duchessé de Courlande, née princesse de Poméranie, sa tante. Cette affaire avait été portée devant les tribunaux, où elle était pendante, et l'article 19 de la paix d'Oliva statua que le duc de Croy ferait valoir sa demande, en produisant à la prochaine diète polonaise l'original de l'obligation, après quoi justice lui serait rendue, sauf les droits qui pourraient compéter au duc de Courlande.

Affaire des mtes de Doh-

Le vingtième article prescrit qu'on aura égard, à la prochaine diète polonaise, à la créance des comtes de Dohna, en tant qu'elle pourra être liquidée. La famille des comtes ou bourgraves de Dohna, originaire de la Saxe 1, possédait en Livonie le château de Ro-

Les bourgraves de Dohna sont une des plus anciennes familles d'Allemagne. On fait remonter leur origine à un certain Aloys de l'Aquitaine, et à Conrad, son fils, auxquels Charlemagne donna le château (die Burg) ou le bourgraviat de Dohna, en Misnie. La filiation de ses descendans est diplomatiquement prouvée depuis le hourgrave Wolfgang, qui a vécu en 1074. Vers 1180, la famille s'est partagée en deux lignes. L'aînée se divisa en deux branches, dont l'une possédait Dohna, Komigstein et Græfenstein; l'autre avait ses terres en Lusace. La première perdit, en 1408, Dohna et Koenigstein (voy. vol. KIV, p. 161), et s'éteiguit en 1590; l'autre, ou la branche lusacienne, acheta, en 1597, la seigneurie de Muskau, et s'éteignit en 1615. Ursule-Catherine, fille et héritière du dernier bourgrave de cette ligne, apporta Muskau (seigneurie de 11,000 hahitans) à son époux, le comte de Callenberg. La famille de Callenberg (au moins de cette branche) s'éteignit en 1795 ; dès 1785 le dernier avait abandonné Muskau à sa fille, qui avait épousé nn comte de Piickler de la ligne cadette. Leur fils, Hermann, fut élevé, en 1822, à la dignité de prince de la monarchie prussienne.

Nous retournerons à l'année 1180, où la maison des bourgraves

denpeis. Dans la guerre qui précéda la trève d'Alt-1sis-Cainse, le comte de Dohna, voyant l'armée de Chod-kiewicz dans une grande détresse, le mit en possession de sa forteresse, bien garnie de munitions et de vivres, et lui donna une somme d'argent; il facilità ainsi à ce général le gain de la bataille de Kirchholm 1. Le de Dohn se partagea en deux lignes. Nous venons de donner le précis de l'histoire de l'une de ces lignes. Garaier ou Werner fut la souche de la seconde qui, vers 1500, se partagea en deux branches dictes de Siéte de de Prusse. La branche ailésiense d'étiguit en 1741. Fabien 1, petit-fit de Stanialts, premier bourgrave de Dohna établie en Prusse, commanda, en 1587, les tronpes que les princes protestans d'Allemagne envoyèrent au secours de Heari, roi de Navarre (voy. vel. XVII, p. 95). La branche prussienne subsiste emcore en plusivers ramesur.

La famille de Callenberg, dont il a été question, est originaire de la Westphalie. Ses membres ont le plus souvent servi la maison électerale de Saxe, soit comme généraux, soit comme ministres. Ce fut un comte de Callenberg qui a donné son nom aux calembours. Se trouvant à Paris, et très-répandu dans la bonne société à l'époque où le marquis de Bièvre avait mis les jeux de mots en vogne, le comte, qui se faisait appeler Calembourg, voulut prendre part à cet asnusement; muis, ne sachant pas très-bien le français, il produisit des jeux de mots où entraient des fautes de grammaire on d'orthographe, et mit ainsi ce mauvais genre à la mode. L'anteur de cette note tient ce fait de personnes qu'il a connues dans son enfance, et qui avaient vécu dans la bonne société de Paris fréquentée par le comte westphalien. On remarquera que le mot de ealembour, qui manque dans la quatrième édition du Dictionnaire de l'académie de 1765, parce qu'il n'était pas encore reçu dans la langue, a été admis dans la cinquième ou dernière, dont la rédaction-termina les travaux de l'académie.

Voy. vol. XXXI, p. 183.

JEAN-CAAIUIA, général lui remit une reconnaissance pour la valeur de ses fournitures, avec promesse que la république ·la paierait. Les commissaires polonais donnèrent ensuite à la famille les terres d'Alis et de Honigshof; mais elle les perdit par la trève de Stumsdorff. Dans les négociations d'Oliva, les commissaires suédois demandèrent que, pour l'indemniser, la Pologne concédât à cette famille les starosties de Christburg et de Tolchemit dans la Prusse royale. Le but de ces plénipotentiaires était de décharger la Suède du paiement d'une somme annuelle de 7,000 rixdalers, que la reine Christine, ainsi que Charles-Gustave, s'étaient engagés à payer à la famille, jusqu'à ce qu'elle eût été indemnisée de sa perte. Les plénipotentiaires polonais prétendaient que c'était aux Suédois, maîtres de la Livonie et des biens paternels des comtes de Dohna, à les satisfaire. Enfin la diète de Pologne, fut chargée du paiement; mais les termes vagues dans lesquels l'article fut rédigé, permettent de douter que cette disposition ait été fort utile à la famille.

Après avoir achevé l'histoire des guerres qui, sous le règne de Jean-Casimir, désolèrent la Pologne, nous allons nous occuper des affaires de l'intérieur de ce pays.

Il nous offre un triste aspect, une nation plongée dans l'esclavage, sans esprit public, parce que si elle a des maîtres, elle n'a pas de patrie; voyant dans chaque ennemi extérieur un sauveur qui vient la soustraire au joug, et n'y trouvant qu'un nouvel oppresseur; une noblesse corrompue et avilie, n'ayant de l'énergie que pour cabaler; un roi sans autorité et sans JEAN-CASHMIR vigueur, quand une épouse qui le domine ne lui en inspire pas; un gouvernement qui paraît établi, non pour le bien public, mais pour fournir à chaque membre qui le compose des moyens de s'enrichir. Les diètes qu'on réunit sous le règne de Jean-Casimir furent le champ de bataille de l'égoïsme et des plus viles passions. Celle de 1652 fut rompue par le veto d'un seul nonce, nommé Sicinoski; beaucoup de membres refusaient de se soumettre à cette tyrannie d'un seul ; mais la majorité déclara que le liberum

veto était le palladium des libertés polonaises.

A tous ces maux , il faut ajouter les dissensions Affaire des religieuses. Indépendamment des sectes sorties du luthéranisme, et des Sociniens qui en sont aussi sortis, mais en ont abandonné un des principes fondamentaux, la Pologne, par un malheur qu'elle ne partageait qu'avec la Hongrie, possédait deux branches de Grecs ou de Chrétiens de l'Église orientale, qui se détestaient entre eux plus que ne faisaient les autres partis religieux. Ce fut depuis le temps de Sigismond III que tous ces partis, Luthériens, Calvinistes, Frères Moraves, Sociniens et Grecs non-unis, étaient nommés dissidens, de manière que, depuis ce temps, ce mot désigna un parti, savoir tous ceux qui ne reconnaissaient pas l'autorité du pape, tandis qu'anciennement il n'avait fait qu'exprimer un fait, savoir une diversité quelconque de sentimens religieux. Ainsi le Catholique était dissident à l'égard du Protestant. comme celui-ci l'était à l'égard du Catholique. Le mot

Jans Carren, changea encore une fois de signification à une époque postérieure :

Tous les partis étaient d'accord dans leur haine pour les Sociniens ou Unitaires appelés Ariens en Pologne. La diète de 1658 déclara qu'ils n'appartenaient pas aux dissidens, qui jouissaient de la liberté du culte, mais qu'ils étaient hérétiques et indignes d'être soufferts dans un état chrétien. En conséquence on leur appliqua une loi rendue sous Wladislaw Jagellon contre les hérétiques, et on décréta qu'ils seraient punis de mort et de la confiscation de leurs biens, si dans l'espace de trois ans ils n'abjuraient leurs erreurs ou quittaient le pays.

Une circonstance qui avait provoqué cette rigueur de la diète, c'était l'activité avec laquelle les Unitaires avaient secondé les succès des Suédois, et l'appui que ceux-ci avaient trouvé de la part deces fanatiques.

Mais revenons aux dissidens.

Au congrès d'Oliva la question de l'amnistie donna lieu à une discussion relative au sort des dissidens. Les Suédois ne voulurent pas les abandonner au ressentiment des Catholiques. Sur ce point, l'électeur de Brandebourg faisait cause commune avec la Suède, mais il poussa plus loin son zèle pour les dissidens. L'électeur avait été jusqu'à dire qu'il regarderait comme fait à lui-même tout ce qui leur arriverait d'heureux ou de malheureux. Les plénipotentiaires de ce prince remirent, le 2 avril, à Jean-Casimir, un

En 1770 environ. Depuis cette époque, les Grecs nou unis cessèrent d'être nommés dissidens. Voy. aussi vol. XXII, p. 146,

mémoire par lequel ils réclamèrent en faveur des dis- JRAN-CAMMER, 1648-1659. sidens une parfaite tolérance et l'exercice de leur religion. Ils demandèrent qu'on insérât dans le traité un article portant qu'aucun dissident, de quelqu'état ou de quelque condition qu'il fût, ne souffrirait pour cause ou à l'occasion de sa religion, aucun détriment dans sa vie, ses biens et son honneur; qu'il ne serait molesté d'aucune manière ni troublé dans sa liberté de conscience, mais qu'au contraire la liberté de religion et son exercice resteraient intacts, conformément aux confédérations avant pour objet la paix entre les dissidens, et à l'usage reçu avant la guerre dans le royaume de Pologne et le grand-duché de Lithuanie. Les plénipotentiaires polonais refusèrent d'abord l'adoption de tout article relatif à la religion, parce qu'ils trouvaient inconvenant que des étrangers voulussent leur prescrire un réglement qui se rapportait uniquement aux affaires intérieures de la république. Ils consentirent cependant à ce que les dissidens fussent nominativement compris dans l'amnistie; mais ils demandèrent qu'on ajoutât la clause : « Sans que cela déroge aux constitutions de la république de l'année 1658 », rendues contre les Sociniens, dont un des principaux chefs, Stanislas Lubunieniecki, personnellement lié avec la Gardie et Schlippenbach, se trouvait lui-même à Oliva pour négocier l'abolition de la constitution de 1658. Les Polonais n'ayant pas voulu consentir à ce que cette constitution fût nommée dans le traité, on s'accorda sur un moyen terme. Au second article de cette paix qui disait que

JEAN-CASIMIR, « la guerre (qu'on venait de terminer) ne préjudi-1648-1668. cierait à personne dans ses droits, privilèges et coutumes générales et spéciales, tant en affaires ecclésiastiques que profanes, dont ils ont joui avant cette guerre: mais ils en jouiront en entier», on ajouta ces mots : « selon les lois du royaume », afin que la disposition de l'article ne pût être invoquée par les Unitaires ou Sociniens, contre lesquels la diète de 1658 avait publié la loi qui condamnait à mort les sectateurs de ce culte qui n'auraient pas quitté le territoire de la république dans le délai de trois années. Les plénipotentiaires suédois signèrent, le 21 mai 1660, une déclaration portant que, quoique les dissidens de l'église catholique romaine dans le royaume de Pologne et le grand-duché de Lithuanie, ne fussent pas expressément nommés dans l'article de l'amnistie, néanmoins cette amnistie, tant générale que spéciale, ne les en concernait pas moins, et qu'ils devaient en jouir ; car, dit la déclaration, l'intention de la légation suédoise n'a pas été de confirmer par ce traité quelque loi ancienne rendue contre les soidisant hérétiques et tombée en désuétude, ou rendue pendant la présente guerre; mais au contraire que tout soit rétabli dans l'état qui a existé avant cette guerre, etc. « Nous déclarons de plus, continuent ces ministres, que les mots du §. 2 dudit article, selon les lois du royaume, n'ont pu ni ne peuvent, de notre part, admettre une autre interprétation, si ce

n'est que chacun sans exception, quel que soit son état, condition ou religion, devra jouir des droits

priviléges et coutumes, tant en affaires ecclésiastiques JAAN-CARRIER, que profanes, selon les lois du royaume, ainsi que cela a été observé avant cette guerre. »

rojet de nmer le duc inghien suc-

Jean-Casimir, se voyant sans enfant et le dernier de sa race, se laissa persuader par la reine de procurer la succession au trêne à Henri-Jules, duc d'Enghien, fils du grand Condé, à condition que ce prince épouserait sa nièce, Anne-Henriette de Bavière, fille d'Édouard , comte Palatin du Rhin (frère de l'électeur Charles-Louis). On prépara les esprits à cet événement, dans une réunion de sénateurs qui eut lieu au mois de janvier 1661, à Czenstochow et aux diétines qui précédèrent l'assemblée des États de cette année. Le roi lui-même parlant aux sénateurs, et Widzgo, évêque de Warmie, dans la chambre de la noblesse, recommandèrent la désignation d'un successeur futur qui fût d'une famille catholique, d'une race ancienne de princes; qui ne fût ni vassal d'un monarque voisin, ni récemment élevé à la dignité de prince, ni dépendant, par son patrimoine, d'un prince ennemi des Chrétiens et qui pourrait entraîner la Pologne dans une guerre avec les Tures; enfin d'un individu qui fût d'un âge convenable. Il finit par manifester le vœu que ce successeur ne fût choisi ni parmi ceux qui avaient fait la guerre à la Pologne, ni parmi leurs fils. « Autrefois, dit-il, la Pologne a pu supporter des interrègnes; aujourd'hui elle ne le pourrait sans un grand danger. Dans des siècles ou régnaient la simplicité, la candeur et l'amour de la justice, nos ancêtres, au milieu des factions qui les entouraient,

21

JEAN-Case

étaient libres de l'influence étrangère et avaient de la peine à deviner pourquoi les voisins leur faisaient la cour , tandis que ceux-ci ne connaissant pas nos forces, n'appréciaient pas notre amitié, méprisaient nos vertus que la simplicité de nos mœurs cachait à leurs yeux. Nous-mêmes n'avions pas de milice soldée, et ne savions pas ce que c'était que les partis nés dans les camps et les confédérations militaires. C'était une chose inouïe que la violence donnât un souverain à la Pologne. Personne ne pouvait craindre qu'il viendrait un moment où les voisins s'entrepartageraient la Pologne désunie, et où, sans qu'il nous fût permis de choisir un roi, la république deviendrait la proie des nations. Puissé-je être un mauvais prophète, mais il me semble déjà voir le moment où le Moscovite et le Cosaque appelleront à eux tous ceux qui parlent leur langue, et s'attribueront le grand-duché de Lithuanie. La Grande-Pologne sera ouverte à l'ambition du Brandebourgeois, et il est à craindre que par les armes ou par des traités il ne nous dispute même la Prusse. Dans ce pillage général, la maison d'Autriche ne restera pas en arrière; ses yeux semblent convoiter Cracovie. Chacun de ces voisins aime mieux posseder une partie de la Pologne que de voir la monarchie entière entre les mains d'un prince dont le pouvoir soit limité par les libertés nationales. » Telle fut la prophétie de Jean-Casimir dont les contemporains dans leur insouciance se sont probablement moqués. Cent dix ans après on s'en est ressouvenu.

La proposition du roi échona contre la jalousie de

la noblesse, qui ne voulait rien perdre des avantages Jaux Caurinque lui assurait une élection faite après la mort du
roi et entièrement libre, ¿ ésta-à-dire non génée par
les conseils de l'expérience et de la prudence. On n'y
donna pas suite pour le moment; mais on en parla
dans les diétes suivantes, et rien ne contribua plus à
aliéner au roi les cœurs de ses sujets que cette proposition que lui avait dietée son amour pour la Pologne
ou sa faiblese pour la reine.

On décréta à la diète de 1661 que le paiement de cate avait la solde de la troupe serait réparti sur les palatinats ; bassies après que les comptes auraient été apurés, assorie le 26 septembre à Léopol, ceux de l'armée de Pologne, et le 29 novembre à Slonim, ceux des Lithuaniens. Les soldats trouvérent que cette manière de venir au secours de leurs besoins pressans était très - lente, et que leurs armes leur en fournissaient un qui serait plus expéditiç ils formèrent pour ce but deux confédérations, l'une de l'armée de Pologne; l'autre de celle de Lithuanie; la première élut pour maréchai Jean-Sanuel Swiderski, la seconde, Casmir Khwalibog Zyromaki. Ce fut alors que Jean-Casmir luimémes e mit à la tête de l'armée confédérée de Lithuanie.

Il fallut bien que la diète de 1662 s'occupât des moyens de satisfaire aux justes demandes des armées, qui, confédérées entre elles à Konska Wola, ne se contentèrent plus de réclamer ce qui leur était du, mais prétendaient s'ériger en réformateurs du gou-

<sup>·</sup> Voy. p. 304 de ce vol.

JEAN-CASINTE 1648-1668.

vernement, et présentèrent vingt-deux griefs politiques. A les entendre, le palladium des libertés nationales était menacé par le projet d'élire un successeur au trône du vivant du roi : la noblesse en corps cria contre cette tentative sacrilège, et, par une loi expresse, une clection anticipée fut à jamais interdite. La diète décréta qu'il serait levé une capitation, sous le nom de subsidium caritativum, et que l'apurement des comptes et le paiement des armées auraient lieu aux mois de juillet et d'août. A la même diète, Jérôme Radzieiowski, condamné pour trahison, obtint sa grâce. Il gagna ensuite la confiance du roi et de l'influence sur ses déterminations.

Le roi et la reine se rendirent au mois de juillet à Léopol; on examina les comptes, et on trouva qu'il était dû, à l'armée de Pologne seule, une somme de vingt-six millions de florins, tandis qu'on avait calculé que la capitation n'en rapporterait que dix. Comme on ne put s'entendre avec les députés de l'armée, qui étaient au nombre de cinq cents, les conférences furent transférées à Wolbors, quartier général des confédérés. Casimir Czartoryski , évêque de Cujavie , plenipotentiaire du roi, porta l'armée à se contenter de neuf millions, dont six seraient payés en espèces, le septième en marchandises, le huitième fut assigné sur les palatinats, et on imputa au neuvième le montant des contributions publiques saisies par l'armée. Cet accord fut conclu le 24 décembre 1662. Le roi refusa de le ratifier, et il s'éleva d'autres difficultés qui engagèrent l'armée à diminuer encore d'un million sa prétention, dans une conférence qui eut lieu JEAS-CASINIER , au commencement de 1663 à Zawikhost.

La négociation avec l'armée de Lithuanie ne se passa pas si tranquillement. Le maréchal Zyromski et Gonsiewski, sous-général du grand duché, étant devenus suspects aux troupes, furent massacrés; cependant, après des débats prolongés, l'armée se soumit en 1663. Michel Pac (prononcez Patse), successeur de Gonsiewski, conclut l'arangement.

Nous sommes arrivés à une époque malheureuse Troubies de l'histoire de Pologne, qui est connue sous le nom 1661 de troubles de L'homirski, Schoetin Coorne Lubo.

de troubles de Lubomirski. Sébastien-George Lubomirski, d'une famille originaire de la Russie-Ronge, prince d'Empire, grand maréchal et petit général de la couronne, homme d'un caractère élevé et de grands talens, s'était attiré la haine de la cour, et principalement de la reine, en s'opposant au projet de nommer un successeur, le roi vivant. Il était dès-lors regardé comme chef de l'opposition. Dans les circulaires par lesquelles le roi convoqua la diète pour le 26 novembre 1664, il se plaignait de ses ennemis, des calomniateurs qui répandaient la semence de la discorde entre lui et la nation ; et, dans une lettre adressée à Lubomirski, il lui ordonna de comparaître pour se défendre contre des accusations portées à sa charge. Le grand maréchal fit une tentative pour rentrer en grâce; mais il rejeta la condition à laquelle le roi, l'attachait, savoir d'appuyer par son influence l'élection d'un successeur. Le maréchal de la chambre des nonces nomma un tribunal composé de membres de cette

un-camen, chambre, pour juger Lubomirski qui était absent, Cette cour, présidée par le roi, commit beaucoup d'irrégularités, procéda très-tumultueusement, et condamna, le 29 décembre, le prince à la perte de ses biens, de l'honneur et de la vie. Lubomirski se sauva à Breslau, et Jean-Casimir donna la charge de grand maréchal à Jean Sobieski, qui était porte-drapeau de la couronne; celle de petit général à Czarniecki, palatin de Kiovie.

> La diète ayant été rompue par les nonces qui désapprouvaient ce procédé arbitraire, le roi se vit forcé d'en convoquer une autre au 19 février 1665, parce que l'armée avait deux années de solde à réclamer , et qu'on craignait qu'elle ne se formât en confédération . si elle n'était payée. Mais les nonces refusèrent de délibérer sur les besoins de l'état, tant que l'injustice commise à l'égard du prince Sébastien-George n'aurait été redressée. Jean-Casimir annonça que l'on délibérerait sur cette affaire à une diète subséquente. Les nonces se montrèrent très-mécontens d'un pareil ajournement, et Wladislaw Los, l'un d'eux, rompit la diète le 28 mars. Comme l'armée manquait ainsi de subsistance, il en résulta de grands désordres.

Au milieu de ces troubles, Lubomirski revint en Pologne avec un corps de 800 hommes. Le roi rappela une partie des troupes qu'il avait en Lithuanie et l'armée de Pologne qui était dans l'Ukraine. Hilaire Polubinski vint à la tête des Lithuaniens; une partie seulement des Polonais, commandée par Stanislas Iablonowski, palatin de Russie, obéit aux ordres du

roi ; les autres formèrent une confédération , pour se se procurer la solde due, et joignirent le prince. Jean-Casimir, ayant 12,000 hommes, camps sur la Warta, dans le palatinat de Sieradz , et envoya Polubinski et les Lithuaniens contre Lubomirski qui , avec les confédérés, n'avait que 5,000 hommes. Adam Ostrzycki, maréchal des confédérés , attaqua Polubinski , le 4 septembre 1665 , près de Czenstochon: lui tua 1,500 hommes, et le fit prisonnier avec mille autres. Le prince le revova, lui et ton monde , sans rancon.

Après cette victoire, Lubomirski entra dans la Grande-Pologue, où ses soldats observèrent la plus stricte discipline, tandis que ceux du roi qui le suivirent, commirent tant d'excès, que la noblesse prit les armes pour la défense de ses terres, et se joignit à Lubomirski. Le roi et le prince se trouvaient, au mois de novembre, en présence, à Palczyn : André Trzebicki et Thomas Leszcynski, évêques de Cracovie et de Chelm, empêchèrent que le sujet ne livrât bataille à son souverain ; ils les réconcilièrent. Le roi promit de tenir prochainement une diète extraordinaire, où la restitution de Lubomirski serait prononcée. Celuici devait en attendre l'effet hors du royaume; ses troupes devaient prendre les quartiers d'hiver sans dissoudre leur confédération. Avant de partir pour Breslau, Lubomirski vit le roi, et embrassa ses genoux 1.

La diète extraordinaire s'assembla le 7 mai 1666 à Convention de Convention de Cette phrase des auteurs polonais dit seulement qu'it fui fit la des trumbés de Labouirski.

Jam-Casterna, Varsovie; mais il n'y fut pas question de la restitution de Lubomirski. Le roi manifesta au contraire des sentimens hostiles en conférant, à la mort de Czarniecki, au grand maréchal Sobieski, la dignité de petit général qui devait être rendue à Lubomirski. Les amis de celui-ci rompirent la diète le 4 mai, et la guerre recommença. Lubomirski, revenu de Varsovie, posa son camp à Pakosc: il v avait 12,000 soldats auxquels s'étaient réunis 6,000 nobles des palatinats de Cracovie et de Sendomir et de la Grande Pologne. Le 13 juillet 1666, il remporta sur le roi au passage de la Netze, près d'Inowraclaw une victoire décisive où périrent 4,000 hommes des troupes du roi, tandis que Lubomirski n'essuya presque pas de perte.

> Le roi se retira à Lengonice sur la Piliza où , le 31 juillet, la paix fut signée. Lubomirski et les gentilshommes de son parti devaient demander pardon au roi ; les confédérés devaient être congédiés, et recevoir le 15 septembre une solde de trois mois. Lubomirski promit d'attendre la fin des troubles dans telle ville polonaise ou étrangère que le roi désignerait. Celui-ci promit par un document particulier qu'il ne travaillerait pas à procurer à qui que ce soit la couronne de Pologne.

Lubomirski ne se croyant pas en sûreté en Pologne, se rendit encore une fois à Breslau où il mourut au commencement de l'année 1667.

A la diète qui s'ouvrit le 7 mars 1667, la convention de Lengonice fut confirmée, et comme on prétendait que la cour n'avait pas renoncé au projet de Le 10 mai 1667, pendant la tenue de la diète, mort de la diète, reine, 1667. survint la mort de la reine qui toucha sensiblement le roi, et l'empêcha pendant quelque temps de vaquer aux affaires. Marie-Louise de Gonzague avait un esprit élevé au-dessus de son sexe, mais elle était tourmentée de la soif de gouverner; elle était même jalouse, sous ce rapport, du roi. L'extrême contrainte où elle l'avait tenu contribua beaucoup à le consoler de sa mort. Il faisait pourtant une grande perte, et il le sentit par la suite; car l'estime que les Polonais avaient pour la reine a fait pardonner au roi son extrême faiblesse, et il s'aperçut qu'on n'avait plus les mêmes égards pour lui depuis que cet appui lui manquait. Aussitôt il prit la résolution d'abdiquer une couronne qui avait été pour lui un diadême d'épines. Quelquefois sa conscience lui disait qu'il s'était attiré la colère céleste en quittant le service de l'Église auquel il s'était originairement consacré, pour embrasser un autre genre de vie et travailler plus pour sa grandeur temporelle que pour l'éternité. Louis XIV lui ayant assuré un revenu annuel de 150,000 livres en bénéfices ecclésiastiques, il se rendit, le 12 juin 1668, à l'assemblée des sénateurs, et, après avoir déclaré son dessein en peu de mots, il mit entre les mains du vice-chancelier un papier portant, qu'ayancé en âge et infirme

JEAN-CARRIN, comme il était, il ne se sentait plus la force de supporter les fatigues du gouvernement ; qu'après avoir fait son possible pour pacifier les troubles du royaume, il voyait qu'il n'avait réussi qu'à augmenter la défiance ; que ces raisons et le désir d'avoir le temps de se préparer à une autre vie l'avaient décidé à faire savoir au sénat sa résolution de déposer la couronne, afin que tous ses sujets en étant avertis pussent élire un prince qui leur conviendrait; qu'il ne leur recommandait personne, désirant leur laisser une entière liberté.

Abdication de

Après cette déclaration Nicolas Prazmowski, archevêque de Gnesne, se jeta aux pieds du roi, et le supplia, les larmes aux yeux, de ne pas abandonner les Polonais. Mais quoique les autres magnats eussent réuni leurs instances à celles de l'archevêque, tout ce qu'ils purent obtenir de ce prince fut qu'il leur permît d'ajourner leur réponse au jour suivant. Tous les sénateurs se réunirent le lendemain chez le primat, où ils demeurèrent d'accord qu'ils n'avaient pas le droit d'accepter la démission du roi et que le monarque ne pouvait la donner que dans l'assemblée des États. Ils résolurent alors de le supplier de nouveau d'abandonner son dessein; mais Jean-Casimir y persista, et on convoqua la diète au 27 août suivant.

Le 18, le roi se rendit à l'assemblée; le maréchal de la diète le supplia de s'expliquer sur son abdication ; Jean-Casimir promit de le faire le lendemain. Ce jour il déclara sa ferme résolution de déposer la couronne, sous certaines conditions qu'il proposa pour assurer sa subsistance. Ces conditions devinrent l'objet de débats assez désagréables; on s'accorda fi-Jear-Carrette nalement sur une pension de 120,000 florins.

Le 16 septembre la cérémonie de l'abdication eut lieu; Jean-Casimir renonça à la couronne et remit à tous ses sujets le serment de fidélité qu'ils lui avaient prêté : cet acte fut échangé contre une décharge de toutes les obligations que la qualité royale lui avait imposées, signée par les États. Le roi commenca à faire un discours d'adieu; parvenu à un passage où il voulait prier les États de lui pardonner ce qui leur avait déplu dans son gouvernement, il s'attendrit si fort que les larmes l'empêchèrent de continuer. Comme ce discours était écrit, il le donna au vice-chancelier qui était debout devant lui, et qui ne put le lire sans l'interrompre par des sanglots. Le primat Nicolas Prazmowski prit ensuite la parole et remercia le roi des bontés qu'il avait eues pour la république. Après quelques autres discours, l'archevêque - primat et tout le sénat se jetèrent à ses pieds pour prendre congé de lui; les nonces firent de même, et tous ensemble conduisirent l'ex-roi dans son appartement.

Jean-Casimir partit quelque temps après pour la France, et se retira dans l'abbaye de S. Germain-des-Prés; il en derint abbé, ainsi que de S. Martin de Nevers, et mourut à Nevers, âgé de soisante-trois ans, le 16 décembre 1672. Son corps fut porté, en 1675, à Cracovie. Il fut le dernier rejeton mâle de la maison de Wasa.

## SECTION II.

Règne de Michel Wisniowiecki, 1668-1673.

Interrègue d

Après l'abdication de Jean-Casimir, le primat Prazmowski couvoqua la diète de convocation au 15 novembre 1668, et ensuite celle d'élection au 12 mai 1669. Jean Sobieski, après avoir pacifié l'Ukraine par les traités des 16 et 19 octobre 1668, y arriva avec ses 12,000 hommes. On s'y occupa de la rédaction des nouveaux pacta conventa, auxquels on eut soin d'insérer deux nouvelles conditions, qui peivaient le futur roi de la ficulté d'abdiquer et de celle de proposer l'élection d'un successeur de son vivant. On cassa ensuite la procédure qui, en 1664, avait eu lieu contre Lubomirski.

Jean-Casimir était le dernier rejeton mâle de la maison de Wasa; mais il existait une princesse do cette famille, qui fit valoir ses droits à la couronne. C'était Christine, ancienne reine de Suède. Sa réclamation ne fut pas prise en considération. On n'eut pas égard non plus à la demande du tzar Alexis Mi-khallowitch, qui proposa son fils ané, Alexis, prince de quinze ans 1. Le grand Condé, que la France portait au lieu de son fils, pour lequel on avait anciennement recherché la couronne, avait pour lui le primat, et quelques sénateurs; mais Jes nonces exigérent, le.

sabre à la main, qu'avant tout, ce prince fût nominativement exclu.

Il restait alors deux candidats entre lesquels les refendans à voix étaient si également partagées, qu'on ne prévoyait point de quel côté la balance pencherait. L'un était Philippe-Guillaume comte Palatin, duc de Neubourg , âgé de cinquante-quatre ans , veuf d'une fille de Sigismond III. L'empereur, les rois de Suède et d'Angleterre, et l'électeur de Brandebourg recommandaient ce candidat. Son ambassadeur vantait les dons physiques et intellectuels que la nature lui avait accordés, sa puissance et ses richesses : il promit de fournir à ses frais 5,000 hommes dans les guerres de la république contre les Russes, de payer une année de solde aux armées de Pologne et de Lithuanie, de rétablir les forteresses et d'en construire de nouvelles, de fonder une école militaire et de faire voyager 200 jeunes gentilshommes. I that que to the Last as laint

L'autre prétendant n'était appuyé publiquement par aucune puissance; mais l'ambassadeur impérial recrutait en secret pour lui des suffrages. C'était Charles, neveu de Charles III, duc de Lorraine, de ce prince inconstant dont il a été si souvent question dans l'histoire de Louis XIV1. L'abbé Riquet, agent de l'oncle, représenta à l'assemblée des États, que ce prince était vigoureux, sobre, vigilant et prudent ; qu'il savait sept langues, et qu'il désirait apprendre au plus tôt la langue polonaise; qu'il aimait la guerre,

Ce neveu est celui qui, en 1675, succèda à son oncle sous le nom de Charles IV.

et qu'il en supportait facilement la fatigue; qu'il n'était chargé d'aucune dette; qu'il se donnerait entièrement à la république; qu'il quitterait Phabit et l'humeur allemande pour prendre les mœurs de la nation; qu'il ne se marierait que du consentement de la noblesse; qu'il fonderaitun cellège à Pontà-Mousson pour l'éducation de cent gentilshommes polonais, et qu'il était prêt à se battre contre ses concurrens. Le due de Lorraine offiti, pour payer l'armée, de donner, pendant dix ans, 500,000 livres par année; d'entretenir 4,000 fantassins à ses dépons, et de construire, près de Varsovie, un pont de nièrres sur la Vistule.

Rection Michel W wiecki. de Varsovie, un pont de pierre sur la Vistule. Pendant six semaines, les nobles ne purent se réunir en faveur d'un des deux candidats, quoique la pluralité penchât pour le prince de Lorraine. Enfin les électeurs perdirent patience; il y eut des scènes violentes, et, le 17 juin 1669, on se tira des coups de pistolets. Le 19, le primat et beaucoup de sénateurs s'étant absentés du camp pour aller à Varsovie, Étienne Wierzbowski, évêque de Posnanie, après avoir prononcé, à une heure après midi, une prière solennelle, exhorta la noblesse à se réunir par palatinats pour aller aux voix. Ces réunions eurent lieu : dans plusieurs, après de longues disputes, on reconnut l'impossibilité de s'accorder sur aucun des deux concurrens, et on souhaita qu'il se présentât un troisième candidat qui sût Piast. Dans la réunion de la noblesse du palatinat de Kalisch, Stanislas Krzycki prononça le nom de Michel-Thomas-Korybut Wisniowiecki; aussitôt l'assemblée nomma ce Piast; successivement les autres palatinats accédèrent ; le primat représenta d'abord que, dans la détresse où se trouvait la république, elle avait besoin d'un chef richc et vaillant, et que Wisnowiecki n'était ni l'un ni l'autre; voyant cependant que l'opinion publique s'était prononcée, il céda, et, à neuf heures du soir, Michel était élu roi de Pologne.

Michel Wisniowiecki était d'une naissance illustre; car il descendait de Korybut, un des frères de Jagiel, grand-duc de Lithuanie, qui, en 1586, monta sur le trône de Pologne. Son père, Jérémie, avait été palatin de Russie, et un des grands propriétaires de l'Ukraine au-delà du Dnepr; mais les Cosaques s'étaient emparés de tous ses biens, et après sa mort, arrivée en 1651, le jeune Michel fut réduit à vivre d'une pension que lui faisait la reine Marie-Louise. Michel avait vingt-huit ans, lorsque, par une espèce de miracle, il se vit porté sur un trône qu'il ne recherchait pas, et sur lequel il monta malgré lui. Il n'y apporta ni instruction (si ce n'est qu'il savait le français et l'allemand), ni expérience, ni talent militaire, ni aucune des qualités qu'il aurait fallu pour régner dans une époque si malheureuse.

Le 7 juillet 1669, Michel jura les pacta conventa; Turbul le 13 septembre, il recut la couronne à Cracovie, et, distes. le 1er octobre, il tint sa première diète. Elle fut très orageuse. Dans les pacta conventa, le roi avait pris l'engagement de remplir une promesse faite par Jean-Casimir, savoir que les premiers domaines de la couronne qui deviendraient disponibles seraient con-

férés à ceux qui avaient perdu des biens par la paix d'Andrussow, jusqu'à la concurrence de 50,000 florins de rentes pour les Polonais et de 15,000 pour les Lithuaniens. Malgré cette obligation, Michel avait autrement disposé de la première vacance. Après quelques disputes, la diète fut rompue, ce qui fut regardé comme un mauvais augure pour le commencement d'un règne. Telle fut l'origine de la défaveur dans laquelle tomba Michel; elle fut augmentée lorsqu'il reçut l'ordre de la Toison d'or, mais plus encore lorsqu'au mois de février 1670, il épousa l'archiduchesse Marie-Éléonore, sœur de l'empereur Léopold.

La seconde diète tenue au mois de mars 1670 fut également rompue, et la troisième du mois de septembre de la même année, extrêmement orageuse par suite d'une brouillerie ouverte entre le roi et le primat qui, dans des circulaires envoyées dans les palatinats, avait accusé le gouvernement de Michel de négligence, lui reprochait de s'entourer de flatteurs, de violer les pacta conventa, de s'être marié à l'insu et contre le gré des sénateurs, d'avoir provoqué la rupture des diètes afin d'empêcher qu'on ne fit rentrer son pouvoir arbitraire dans les bornes de la loi.

de Radsin 1670, En vertu de l'article 12 du traite d'Andrussow, un premier congrès pour la paix définitive, entre les Polonais et les Russes, eut lieu à Radzin sur la rivière de Horodnis, à peu de distance d'Andrussow. Comme les plénipotentiaires des deux puissances ne purent pas s'accorder sur tous les différends, on se borna à signer, le 17 mars 1670, une convention par laquelle

toutes les clauses de la trève d'Andrussow furent confirmées, et plus particulièrement celle qui se rapporte à la réunion des forces des deux états contre les Turcs et les Tatars. Les articles de la trève d'Andrussow qui n'avaient pas été exécutés; devaient être débattus dans une nouvelle conférence où l'on conviendrait aussi des moyens les plus efficaces pour enlever l'Ukraine aux Musulmans, et pour les empêcher d'accorder leur protection aux Cosaques.

Menacés depuis d'une guerre avec la Porte, qui Traité de protégeait le Cosaque rebelle Dorozenko, les Polonais envoyèrent une ambassade à Moscou pour réclamer l'assistance de la Russie. Par un traité qui fut signé dans cette capitale, le 9 avril 1672, on convint que la trève de 1667 et 1670 continuerait d'être observée; qu'on s'accorderait sur les articles contestés par le moyen de commissaires, qui s'assembleraient en 1674; qu'on s'arrangerait alors aussi sur le terme dans lequel la ville de Kiow serait restituée à la Pologne; qu'en cas de rupture avec la Porte, le tzar ferait faire une puissante diversion, en faveur de la Pologne, par les Kalmoucks, les Tatars Nogais et par les Cosaques du Don; qu'il enverrait aussi un corps

tomans. Ce fut en vertu de cette alliance que la Russie prit part à la guerre qui éclata la même année entre la Pologne et la Porte. Ce furent les Cosaques qui l'attirèrent à la Pologne. Les traités de Pohayce des 16 et 19 octobre 1667

de 20,000 hommes pour être réuni à l'armée polonaise, et agir, conjointement avec elle, contre les Ot-

22

avaient pacifié l'Ukraine; mais la tranquillité n'y régna pas long-temps. Dorozenko, reconnu hetman de l'Ukraine polonaise, voulait gouverner aussi la partie de cette province qui était sous le sceptre de la Russie. Cette ambition l'enveloppa dans des embarras dont il crut sortir en entrant de nouveau en liaison avec la Porte. Cette intrigue, qui ne put rester cachée au gouvernement polonais, fut la cause de la conclusion du traité de Radzin. On entra de nouveau en négociations avec le hetman, et il y eut un congrès à Ostrog; mais on se convainquit de la trahison de Dorozenko : il fut destitué; Khanenko fut nommé à sa place, et la convention de Hadiatsch fut renouvelce 1. Pour exécuter ces arrangemens, il aurait fallu une armée, et pour avoir une armée, il fallait de l'union à la place de laquelle la discorde déchirait la Pologne, et Dorozenko se serait rendu indépendant en 1671, si la guerre de Candie avait permis aux Tures de le soutenir suffisamment. A défaut de ce secours. Sobieski lui enleva une place après l'autre, de manière que lorsque Michel arriva à la fin de l'année avec des troupes, il pe trouva plus rien à faire.

Cuerre de Tinquie , 1672.

Une lettre du grand-visir Kiöprili annonçant qu'au commencement de 1672 il se mettrait en route pour la Pologue avec les forces de l'empire Ottoman, ne put i dire trève aux cabales qui occupaient les magnats deux diètes convoquées en janvier et mars furent rompues sans avoir pris d'autres mesures pour la défense de la patrie que d'autoriser le roi à appeler la

Voy: p. 301 de ce vol.

noblesse aux armes dans un cas pressant. Heureusement on conclut, le 9 avril, l'alliance de Moscou 1.

A la tête de 150,000 hommes, Mahomet IV et son Prix de grand-visir passèrent, au mois de juillet 1672, le Danube à Isaccia, dirigèrent leur marche à travers la Moldavie, passèrent le Driester le 4 août et se réunirent aux troupes de Dorozenko. Après un siège de quelques jours, Kaminiec, cette place réputée inexpugnable, se rendit le 29 août, faute de vivres pour nourrir les habitans de la Podolie qui s'y étaient réfugiés, Mahomet IV y fit son entrée solennelle. Il marcha alors sur Léopol qui fut bombardée depuis le 27 septembre. Quoique cette ville ne fût défendue que par 1,100 bourgeois et 500 soldats, elle soutint cependant le feu ennemi pendant trois semaines. L'incapable Michel avait appelé l'insurrection de la noblesse, mais ne sachant commander, et ne voulant pas laisser à Sobieski l'honneur de sauver l'état, il resta pendant ce temps tranquille dans son camp entre Lublin et Galumb, attendant le résultat des négociations qu'il avait entamées avec l'ennemi. Mahomet IV voulut bien lui accorder la paix qui fut signée, le 18 septembre, à Buczaz² dans le pays de Halitsch et promulguée le 18 octobre. La Podolie avec Kaminiec resta aux Turcs, l'Ukraine aux Cosaques, les Polonais devaient payer 80,000 rixdalers à titre de contributions pour Léopol qui avait commencé à capituler,

<sup>·</sup> Voy. p. 337 de ce vol.

Pronoucez Boutchas.

et déjà payé 20,000 écus. Les Polonais se soumirent aussi à un tribut annuel de 22,000 ducats.

Confédérations de Lublis et de Louien.

Pendant que les Turcs s'en retournaient dans leur pays, le noi contre lequel le primat Prazmowski, le grand-général Sobieski, et le grand trésorier Morstyn avaient formé une puissante opposition, engagea la noblesse réunie à Galumb à se confédérer en faveur de l'autorité royale et de la tranquillité publique. Étienne Czarniecki fut nommé maréchal de la confédération. On invita le roi à ne pas perdre courage, mais à user envers ses ennemis extérieurs et intérieurs des moyens que la Providence et le choix des nobles avaient mis entre ses mains. On décida qu'un tribunal composé de membres des deux chambres serait établi pour juger ceux qui avaient méchamment rompu les diètes ou commis d'autres crimes politiques; quant au primat et à ses deux frères, le palatin de Plotsk et le porte-drapeau de la couronne, ils furent, sans jugement préalable, déclarés ennemis de la patrie, eux et leurs adhérens, leurs biens confisqués et leurs têtes proscrites. L'archevêque devait être enfermé dans un couvent jusqu'à ce que le pape eût prononcé sur son sort. Le roi ayant, le 2 novembre, accédé à cette confédération à Lublin, elle se sépara en s'ajournant au 4 janvier 1673, à Varsovie, où les Lithuaniens s'y réunirent. Les Prussiens resusèrent d'y entrer.

Sobieski opposa, le 24 novembre, à la confédération de Lublin celle de l'armée de la couronne qui jura non-seulement de maintenir la religion, le roi et les libertés nationales, ainsi que l'autorité des généraux qui la commandaient, mais aussi de se procurer le paiement de la solde qui lui était due. Ce parti tint ses assemblées au palais archiépiscopal de Lowicz, pendant que les confédérés de Lublin délibéraient à Varsovie. La guerre allait éclater, lorsque l'évêque de Cracovie interposa sa médiation que là reine appuya de son autorité. On tint des conférences à Uiazdow, château situé près de Varsovie, et le 40 mars on 1972. Saccorda. Toutes les confédérations furent supprimées, tous les décrets rendus contre le primat et ses amis révoqués, toutes les institutions constitutions nelles confirmées.

Convention d'Unasdow, 1673.

Sobieski qui se trouvait depuis ce moment malter du gouvernement, réunit les assemblées particulières de nune diéte de pacification, qui refusa de ratifier la paix honteuse de Buczaz et résolut de continuer la guerre contre les Turcs. L'armée de la couronne qui était de 50,000 hommes devait être doublée, les joyaux de la couronne vendus ou engagés et le clergé être invité à venir au secours de la patrie par un dôu gratuit. Les Littuaniens se déclarèrent prêts à accéder aux mêmes mesures, à condition qu'à l'avenir toute troisième diête (excepté celles de convocation, d'élection et de couronnement) serait tenue à Grodno. La diête termina ses opérations le 13 avril; deux jours après, le primat qui n'y avait pas assisté, mourut à Uisadow.

Le rendez-vous de l'armée était à Skarava près Léopol. Michel alla la passer en revue, décidé à faire lui-même la campagne, mais une maladie le força de se rendre à Léopol en il mourat le 16 novembre 1673, âgé de trente-cinq ans. N'ayant pas d'enfant, il laissa tout ce qu'il possédait à la reine. Comme il était très-pauvre au moment de son élection, la no-blesse, épaformément à la magnificence qui caractérise les magnats polonais, a vait centribué à l'envi à l'enrichir par le don de meubles et de vases précieux. Sa veuve-se remaria, en 1678, au prime Charles de Lorraine qui avait ambitionné, en 1668, le trône de Pologne, et se mit de nouveau sur les rangs en 1675. Il se nommait alors Charles IV, duc de Lorraine; mais il n'était pas en possession de son duché qui se trouveit entre les mains de Louis XIV.

## SECTION 111.

## Règne de Jean III Sobieski, 1674-1696.

L'històire de la Pologne n'offre pas d'interrègne lateripe da aussi brillant que celui qui eut lieu depuis le 10 novembre 1675, jusqu'au 21 mai 1674.

Après un conseil de guerre tenu à Skarava le 6 oc- Bataille de tobre 1673, le roi Michel, se sentant indisposé, s'était fait transporter à Léopol, ordonnant au grandgénéral d'avancer avec l'armée jusqu'à Probuzin où il attendrait son arrivée. La maladie du roi avant empiré, Sobieski, malgré l'opposition de Michel Pac, grand-général de Lithuanie et zélé partisan de Michel, passa le Dniester et se présenta le 9 novembre devant Choczim où le sérasquier Husseïn avait occupé un camp retranché, attendant les renforts que Kaplan Pacha lui amenait et qui lui étaient deyenus indispensables, parce que, le pont sur lequel il passa le Uniester s'étant rompu, il avait perdu 50,000 hommes éprouvés dans la guerre de Candie. Le 10 novembre, les hospodars de la Moldavie et de la Valachie que Hussein avait offensés, passèrent avec leurs troupes dans les rangs des Polonais. Le 11, Sobicski attaqua le camp turc : ce jour là il fit à la fois les fonctions degénéral et le devoir d'un soldat : ayant ordonné à son régiment de dragons de descendre de cheval, il le conduisit lui-même aux premiers retranchemens, et, comme sa corpulence l'empêchait de grimper, il se fit

aider par deux hommes. Le danger auquel il était exposé anima l'armée, le camp fut forcé, le prince Radzivil tua Hussein Pacha, auquel Sobieski avait arraché-la bannière verte que le sultan lui avait remise; le massacre dura trois heures, plus de 20,000 Musulmans couvrirent le champ de bataille, 40,000 se noyèrent dans le Dniester, et de toute l'armée ottomane 3,000 hommes seulement purent se sauver à Kaminièe: le grand seigneur et Achmet Kiöprili furent du nombre, et prirent leur quartier d'hiver à Babatoghi. Chocaim se rendit le 14.

La nouvelle de la mort du roi qui désorganisait l'armée, et la circulaire du primat Casimir-Florian Czartoryski, qui convoquait la diète au 15 janvier 1674, mirent fin aux victoires de Sobieski.

trône.

Le nombre des candidats du trône fut très-considérable. Le prince de Condé, le duc de Lorraine et le duc de Neubourg furent de nouveau proposés, et le dernier que recommandait. l'ambassadeur de France, Toussaint de Forbin, évêque de Marseille 2, l'aurait peut-étre emporté si la reine douairière avait voulu l'ê-pouser. Cette princesse et les deux frères Pae désiraient que le choix tombât sur le duc de Lorraine. Comme ils eraignaient que le grand général ne visât au trône, ils engagèrent les Lithuaniens à lui donner l'exclusion en déclarant qu'ils ne voulaient pas de Piast, l'exemple de Wisniowiecki ayant prouvé qu'il fallait à cette nation un chef étranger. Sobieski, en traçant le portrait du roi dont la nation avait besoin d'Coance quies souls le mois carilials de Foitini-Janon.

dans ce moment, peignit le vainqueur de Rocroy et de Lens, mais son esquisse ressemblait aussi au vainqueur de Choczim; et, en louant le grand Condé, qui n'avait pas de partisans, il se recommandait lui-même.

Le comte de Soissons 1, François II duc de Modènc 2, le prince George de Danemark (qui épousa ensuite Anne Stuart), Michel Apaffi, prince de Transilvanie, enchérirent l'un sur l'autre en marchandant la couronne.

Le 16 mai, le primat, qui soutenait avec toute la Klection de force de son caractère le duc de Lorraine, mais qui depuis quelque temps était maladif, mourut à un dîner que lui donna Sobieski. André Trzebicki, évêque de Cracovie, le remplaça. Le 19, Stanislas Iablonowski, palatin de Russie, après avoir fait l'éloge de Condé, mais lui avoir donné en même temps l'exclusion, nomma Sobieski. Tous les nobles du palatinat approuvèrent sa proposition, excepté Sobieski luimême, qui était présent. Tous les autres palatinats polonais adhérèrent à ce choix; mais les frères Pac rompirent l'assemblée des Lithuaniens, et Sobieski, que les Polonais voulaient proclamer, s'y opposa. La nuit se passa en négociations et en cabales; le lendemain matin les Lithuaniens adhérèrent à l'élection, et Jean Sobieski fut unanimement proclamé roi. La Pologne n'avait pas un citoven qui fût plus digne du trône. 2

Sobieski, né d'une famille ancienne, avait pour

Louis-Thomas de Savoie , frère du rélèbre Eugène.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yoy. vol. XXXI, p. 403.

mère une fille de l'illustre Stanislas Zolkiewski . It possédait dans la Russie-Rouge des terres considérables qui valaient une principauté. Agé de quarantecinq ans, il était grand et bel homme et d'une tournure majestueuse. Sa corpulence qui par la suite devint excessive, allait bien au costume polonais. En 1665, il avait épousé la veuve du prince Jean Zamoiski, palatin de Sandomir, Maric-Casimiré de la Grange, fille du marquis d'Arquien, colonel des cent-Suisses de Monsieur, frère du roi de France. Elle était venue en Pologne avec la reine Marie-Louise de Gonzagüc. C'était une femme belle, spirituelle et ambitieuse : elle avait beaucoup d'empire sur son époux et le tourmentait un peu par sa jalousié.

Dans les pacca conventa Sobieski promit de payer de ses propres revenus la pension de la reine dousirière, fixée à 200,000 florins, de retirer les joyaux de la couronne qui avaient été engagés pour 358,000 florins, de fonder une école militaire et de construire deux forteresses. Ayant juré les pacta le 5 juin, il prit le nom de Jean III, en comptant Jean-Albert (1492–1501) et Jean-Casimir (1648-1638) 5 pour les deux premiers rois de se nom. Son couronnement fut sjourné, parce qu'il vonlait encore conserver pendant quelque temps les fonctions de général, pour terminer la guerre avec les Tures. Comme il ne pouvait, avant la cérémonie du. couronnement, faire usage du sceau royal, on l'autoriss à se servir, en attendant,

<sup>&#</sup>x27; Voy. vol. XXII, p. 178, 185, 193, 194.

Voy. ibid., p. 19.
 Voy. p. 293 de ce vol.

de son cachet de famille pour appeler la noblesse aux armes, convoquer des diétes et autres assemblées, éerire aux puissances étrangères et nommer un primat. On s'attendait à ce que son choix tomberait sur André Træbicki; ce fut André Olezowski, évêque de Culm, prélat du plus grand mérite, qui obtint cette haute dignité.

Au commencement de l'année 1674, le grand-seigneur avait envahi la Podolie et s'était emparé de Furire caute
nouveau de Choczim, puis se conformant aux conseils perfides du khan des Tatars, il s'était jeté sur
l'Ukraine russe. Le 22 août 1674, Jean III se mit en
route pour se rendre à l'armée qu'lablonowski, palatin de Russie, avait rassemblée près de Busk. Bientôt l'armée lithuanienne commandée par Michel Pac
s'y réunit. Le roi soumit presque toutes les places de
l'Ukraine polonàise dont Dorozenko s'était emparé,
mais ni cette année, ni la suivante, il n'y ent d'affaire
décisive : le 24 août 1676, le roi eut près de Léopol
un brillant succès.

Le couronnement de Jean III et de la reine eut lieu à Cracovie le 2 février 1676. Le roi conféra la charge de grand-général de la couronne à Démétrius Wisniowiecki avec lequel il avait eu anciennement de graves discussions. La diète décréta de nouvelles levées, et assigna les fonds nécessaires pour les payer.

Le 19 septembre, le roi partit avec 13,000 hommes rama, 1676.

de Léopol et prit poste à Zurawna où il fit un camp retranché. Il y fut cerné par le seraskier Ibrahim

Chaytan (le Diable) qui avait sous ses ordres 80,000 Turcs et 130,000 Tatars. Les corps polonais qui voulaient renforcer le roi, ne purent en approcher. Il fut de plus en plus resserré et réduit à la dernière extrémité. Dans ce péril Jean III fit preuve d'une présence d'esprit admirable et d'une politique adroite. Il gagna le khan des Tatars qui ne voyait pas avec plaisir les progrès des Turcs du côté du Dnepr. Par sa médiation la paix fut signée à Zurawna le 27 octobre 1676. Il ne fut plus question d'assujétir la république à un tribut hontenx. Kaminiec resta aux Turcs, ainsi gu'un tiers de l'Ukraine, c'est-à-dire Tchigirin et le pays des Zaporogues dont la Pologne ne pouvait pas disposer, parce que les Russes y étaient les maîtres; les deux autres tiers furent laissés aux Polonais. Les autres arrangemens concernant la Podolie devaient. être convenus par un ambassadeur que la république enverrait à Constantinople, Ce fut Jean Gninski, palatin de Culm, qui fut chargé de cette mission. Il faut dire que jamais on ne s'est tiré d'un si mau-

Fraité de Moscou de 1678.

vais pas avec tant de bonheur et de prudence.

Les Polonais pensaient que les embarras dans lesquels la guerre qui existait entre les Tures et les Russes avaient mis ceux-ci pourraient les disposer à rendre enfin Kiow et Smojensk à la république. Une ambassade brillante fut envoyée en Russie. Elle était composée du prince Michel Czartoryski et du comte Casimir-Jean Sapieha. Les conférences avec les ministres du tzar commencèrent le 25 mai 1678. Les plénipotentiaires polonais insistérent sur la restitution des

provinces conquises; et lorsque les Russes s'y refusérent absolument, en offrant un équivalent, ils demandèrent six millions de rixalers. Le tzar ayant menacé d'envoyer un ministre en Turquie pour se réconcilier avec la Porte, plutôt que de consentir à une condition si humiliante, et ayant fait mine de vouloir retenir un des plénipotentiaires polonais; am qu'il fût témoin de la conclusion de la paix, les ministres polonais, convaincus qu'on ne pensait qu'à les effrayer, employèrent une ruse singulière. Ils firent semblant de se préparer, l'un à partir, l'autre à rester comme ôtage et prisonnier entre les mains des Russes. Cette conduite produisit l'effet qu'ils en attendaient ', et les Russes devinrent plus faciles.

Enfin, dans la trente-deuxième séance, qui cat lieu le 17 août, la paix fut signée.

La trève, qui devait expirer en 1680, fut prolongée pour treize années, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin 1693. Le tzar s'engagea à restituer à la Pologne les

I On trouve des details curieux sur cette négociation, et particulieremes tur l'incident auquel le teste fai allusion, dan l'ouvrege du valet de chambre du prince Cantoryiki, intitudé: Legatio polono, libbunica in Moscoviam, potentistimi Polonia regit a crépublice mandato et concensu anno 1678 fécites suscepts ; intendemental exactif principal caurate quoud singula notabilità descripta a theté oculato BERNIL LON-FRANC, TANBRO, Dormo-Pragenti, Dominitée gati principis camerario germanico. Noffmberge, 1689, in-1º. On ne peut voir sans sourire le dédain avec lequel les ministres d'une nation à piene sortint de la barbair gegardaient une autre assion qui, à la vérité, avait fait quelques pas de moins dans la évilitation.

districts ou capitaineries de Newel, de Siebicz et de Wieliez, à l'exception de Krasno-Gorod et d'Uiazda, payer, pour la continuation de la trève, la somme d'un million de florins de Pologne, évalués à 200,000 roubles. Ainsi, il resta en possession provisoire de Kiow. Il fallut d'autres circonstances pour engager la république à lui céder définitivement l'ancienne capi, tale de son empire. Elles tiennent à l'époque la plus glorieuse de la vie de Jean Sobieski, dont nous allons pous occupier.

dans le syster antrichien. nous occuper Le marquis de Béthune, ambassadeur de France en Pologne, avait reçu l'ordre d'enrôler secrètement des troupes pour Tököly. Le roi, qui avait une certaine prédilection pour Louis XIV et pour la France, favorisait l'opération du marquis qui était son beaufrère (car Béthune avait épousé la sœur de la reine), de manière qu'il réussit à engager, sans que personne s'en doutât, jusqu'à 10,000 hommes. Des intérêts de famille avaient brouillé dans ce moment les deux filles du marquis d'Arquien, et le roi de France avait offensé la reine, en refusant à son père le titre de duc. et à elle-même les honneurs d'une reine héréditaire, lorsque, prenant les eaux de Bourbon, elle désirait se rendre à Paris. Pour se venger d'un seul coup et de Louis XIV et de son propre beau-frère, Marie-Casimire révéla aux deux généraux de la couronne les enrôlemens secrets qui se faisaient pour la France: elle ne leur confia au fond que ce qu'ils savaient ; mais Sobieski, brave à la tête des armées, timide dans son intérieur, et craignant que la violence de la reine

ne conduisit à un éclat, donna ordre de faire cesser les renrôlemens, chassa tous les officiers français, et se plaignit en France du marquis de Béthune. Celui-ci fut rappelé; sa femme, aux dépens de laquelle il se justifia, fut exilée en Touraine.

Cet événement qui arriva en 1679, n'aurait pas mérité d'être rapporté ici, s'il n'avait pas eu de grandes suites. Il fut cause du froid qui depuis ce moment régna entre les cours de Versailles et de Varsovie . et du changement qui eut lieu dans le système politique de Jean III. Ce prince devint tout Autrichien.

L'alliance de Varsovie du 31 mars 1683 en fut le Vargorie, 1683, principal résultat : son objet était la guerre contre la Guerre Porte. Jean III brûlait d'envie d'effacer jusqu'à la dernière trace de la honteuse paix de Buczaz, en retirant Kaminiec et la Podolie des mains des infidèles.

Cette guerre commença par l'expédition brillante de Jean III à Vienne, dont il devint le sauveur. Elle plaça le nom de Sobieski à côté des plus grands capitaines de tous les temps et de tous les pays. Nous en avons parlé au chapitre XH 1.

Les campagnes de 1684 et 1685 n'offrent pas d'événement bien important du côté des Polonais, quoiqu'en général leurs armes fussent victorieuses. En 1685, Jean III avait réuni une armée de 40,000 hommes, avec laquelle il se proposa de conquérir la Moldavie et la Valachie. L'état de sa santé le força de confier le commandement de ces troupes au grand-général Stanislas Iablonowski; elles entrerent à Yasside 1 Voy. vol. XXXII , p. 259,

6 août, et continuèrent leur marche vers Budziack; mais une armée de 80,000 Turcs et Tatars, qui vin-rent à leur rencontre, les força de repasser le Pruth et d'évacuer - Yassi, le 17 septembre. Quoique Jean III ne réussit pas dans l'objet qu'il s'était proposéen ordonant cette expédition, elle n'en fut pas moins utile aux alliés, puisqu'elle empêcha les Tatars d'envahir la Hongrie.

Traité d Moreou, d

Jean III craignant une invasion de la part des Tures et des Tatars, contre lesquels l'amitié du tzar pouvait le garantir, avait renoué la négociation pour un traité de paix définitif. Des conférences s'ouvrirent, en 1684, à Radzyn et à Andrussow, sur la frontière des deux états. La difficulté de concilier les prétentions réciproques avant fait languir la négociation, la cour et le sénat de Pologne jugèrent convenable d'envoyer à Moscou une ambassade extraordinaire dont ils chargèrent le palatin de Posnanie, Grzymultowski, et le grand chancelier de Lithuanie, Oginski, avec trois membres de l'ordre équestre. Le principal but de cette ambassade était de solliciter l'alliance de la Russie contre la Porte. Wassiléi Wassiliéwitsch prince de Galitzin, qui présidait avec la princesse Sophie aux affaires de l'Empire, sous le règne des deux frères Iwan et Pierre Alexiéwitsch, ne sit aucnne difficulté de se prêter au désir que les Polonais lui manifestaient pour une alliance, dès que ceux-ci se montrèrent disposés à céder à perpétuité à la Russie les conquêtes qu'elle avait faites dans la guerre précédente. Un seul et même traité scella la paix définitive

et l'alliance. Il fut signé à Moscou, le 6 mai 1686 (n. st.). Nous allons en donuer le sommaire.

Il y aura paix perpétuelle et oubli de toutes les dissensions qui ont eu lieu depuis la rupture de la dernière paix de Polianowa. Ce traité, avec ceux d'Andrussow et de Moscou, sont supprimés. Art. 1.

On s'accordera réciproquement, dans les lettres, actes et diplômes, les titres époucés dans le préambule du traité, sans aucune altération ni mutilation : il sera loisible aux deux parties d'y ajouter ceux des pays dont par la suite elles pourront faire l'acquisition. Quand les ambassadeurs et ministres des deux souverains auprès des puissances étraugères seront dans le cas de les rappeler dans des actes publics, dans telle langue qu'ils puissent être rédigés, ils se serviront des qualifications de majestés tzariennes de Russie, et de maiesté royale de Pologne. Art. 2.

La république cède à la Russie, à perpétuité, toutes les conquêtes que celle-ci avait faites en Lithuanie; savoir Suolensk, avec ses appartenances siluées vers Witepsk, Polotsk et Loucyn, ainsi que Dorogobouje, Krasnoi, Bielaïa avec leurs districts et dépendances; plus vers Roslawl, les villes de Tehernigoff, Stapdoub, Nowgorod-Sewerski, Poezep; puis toute la Petite-Russie, sise sur la rive gauche du Dnepr, avec les villes de Neschin, Péréisslawl, Batourin, Poltawa, Péréwolotschna, et en général toute la partie de la Petite-Russie que les trars possédaient pendant la trève depuis le Dnepriusqu'à la rivière de Poutiwl. La ville de Kiow, située sur la rive droite du Dnepr, est

23

également cédée à la Russie comme formant l'ancien patrimoine des tzars, avec le district situé entre l'Irpen et Stougna ou Stoulmo, y compris la ville de Wasilikoff. De même les Cosaques Zaporogues, depuis leur setscha jusqu'à l'embouchure du Tiasmin et de là jusqu'à Czigrin, seront sous la domination de la Russie avec toutes leurs anciennes libertés et les lieux à eux appartenant. Art. 5.

Le roi et la république de Pologne délient les habitans des districts cédés de la Petite-Russie, de même que les Cosaques Zaporogues, de tout serment de sujétion et de fidélité. De même les tzars renoncent à appeler à leur secours les Cosaques demeurant sur la rive droite du Dnepr qui appartiennent à la république, ni ne se mêleront de leurs affaires intérieures. Art. 4.

Si, par un excès d'insolence, les habitans des villes et districts cédés à la Russie se révoltaient et demandaient à être reçus sujets de la république, ils ne seront pas protégés dans cette rebellion; les tzars promettent la réciprocité à l'égard des sujets du roi et de la république dans les pays de Polotsk, de Witepsk, dans les districts de Bialacerkiew et Pawolotsch qui appartiendront exclusivement à la Pologne. Art. 5.

Les tzars s'engagent à payer 146,000 roubles au roi et à la république de Pologne, comme une marque de leur amitié et de leur amour pour la paix. Art. 6.

Les endroits contestés et dévastés sur la rive droite du Dnepr, depuis Stayki jusqu'à la rivière de Tiasmia; savoir, Rzyszczew, Trechtymirow, Kaniew,

Moszni, Sokolnia, Czerkasy, Borowiza, Bouzin, Woronkow, Krilow et Czigrin, resteront abandonnés et incultes, jusqu'à ce qu'il soit décidé auquel des deux états ils doivent appartenir. Art. 7.

Les villes et pays de Polozk, Witepsk, Newel, Szebez, Wielisz, Rzezica, Dünaburg, Loucyn, Marienhaus, avec toute la Livonie méridionale et tous les châteaux, palatinats et districts y appartenant, demeureront à perpétuité à la Pologne; et ni les tzars, ni leurs successeurs n'y formeront jamais des prétentions, Art. 8.

Le roi de Pologne laissera les églises et diocèses de Luzk, Halicz, Przemysl, Léopol et celles de la Russie-Blanche, ainsi que les monastères et abbayes de Wilna, Minsk, Polozk, Orsza, et généralement tous ceux qui suivent la religion orthodoxe grecque-russe dans le royaume de Pologne et dans le grand-duché de Lithuanie, sans les molester en aucune manière, ni les induire à embrasser le rit et l'union romaine. Il leur conservera l'entière liberté d'exercer leur culte, couformément aux droits et prérogatives qui leur ont été accordés. Les évêques des diocèses susdits pourront continuer, comme par le passé, à se rendre chez le métropolitain de Kiow pour lui demander l'ordination; et, pour que cet article ait d'autant plus de force, il sera inséré dans les constitutions imprimées du royaume 1. Art. 9.

Les tzars concluent avec le roi de Pologne une al-La cour de Russie s'est prévalue de cet article dans l'affaire des dissidens de Pologne.

liance contre les Turcs et le khan de la Crimée. Il y aura une alliance défensive qui sera perpétuelle, et une autre qui sera offensive et qui durera aussi longtemps que la guerre. Les tzars attaqueront les Tatars de la Crimée pendant le cours de l'année 1686; ils enverront une armée du côté de la setscha des Cosaques Zaporogues, en garnissant de leurs troupes tous les postes et passages du Dnepr, afin d'empêcher les Tatars de la Crimée de pénétrer dans la Pologne; ils enjoindront aussi aux Cosaques du Don d'attaquer, par la mer Noire, les villes et les places de ces mêmes Tatars; et, dès la campagne suivante, ils tourneront toutes leurs forces contre la Crimée, tandis qu'une armée polonaise agira contre les Turcs et les Tatars de Bielgorod, et les empêchera de secourir les Tatars de la Crimée contre les Russes. Art. 10.

Les art. 14 à 15 déterminent plus amplement les conditions de cette alliance. On s'y engage nomemment à ne point faire de paix séparée avec l'ennemi, à ménager aux Polonais la restitution de Kaminiec et de la Podolie, à inviter la France et d'autres puissances chrétiennes d'accéder à cette même alliance.

On nommera des commissaires de part et d'autre pour régler les limites des pays cédés. Art. 16 et 17.

Il est permis aux marchands des deux nations, excepté les Juifs, de trafiquer librement d'un état à l'autse, en payant les droits accoutumés, sans exercer la contrebande. Art. 18.

Les art. 19 à 24 renferment des stipulations pro-

pres à affermir le bon voisinage, et à prévenir tout sujet de brouillerie entre les deux états. On promet entre autres de ne point faire alliance avec les ennemis ouverts ou secrets de l'un ou de l'autre souverain, et de ne leur donner aucun secours, soit en argent, soit en troupes.

La paix sera solennellement jurée sur l'Évangile par les souverains des deux pays, en présence des ambassadeurs qu'on s'enverra réciproquement pour l'échange des ratifications. Art. 25.

Les ministres du premier rang, dits ambassadeurs, qu'on s'enverra de part et d'autre, paraîtront à découvert à l'audience. On règle ensuite le traitement qu'il conviendra de leur faire, et on définit exactement ce qu'il faudra leur fournir pour leur entretien; savoir les ministres du premier rang recevront, depuis leur arrivée sur la frontière jusqu'à leur retour, 400 roubles par semaine; les ministres du second rang, 50 roubles; et un simple envoyé, 50. On leur fournira des voitures pour les bagages; savoir 150 chevaux à un ambassadeur, 50 à un ministre du second rang, et 50 à un envoyé. On fournira de plus à tous le bois et l'eau nécessaires. Art. 26.

Ces ambassadeurs pourront se faire suivre par des marchands auxquels il sera permis, tant que durera l'ambassade, de vendre publiquement leurs marchandises dans lez capitales des deux états, pourvu que ces marchandises ne soient pas probibées. Art. 27.

Il y aura libre passage d'un état dans l'autre pour tous ceux qui seront munis de passe-ports, à condition que les passagers paient les droits accoutumés des marchandises, et qu'ils n'en introduisent pas de prohibées. Art. 28.

On convient d'établir des courriers et des chevaux de poste pour porter les lettres des deux cours et celles des particuliers d'une capitale à l'autre. Art. 29.

La confirmation de la paix sera chaque fois notifiée aux puissances voisines, pour l'avancement du commerce. Art. 30.

Cette confirmation aura lieu, à chaque changement de règne, par des ambassadeurs qu'on s'enverra de part et d'autre. Art. 31.

Si l'original de ce traité venait à se perdre dans la chancellerie de l'une des puissances contractantes, la paix n'en sera pas moins religieusement observée, et l'autre original aura toute sa force, et servira de règle commune aux deux états. Art. 52.

Les deux hautes parties contractantes observeront scrupuleusement tout ce qui a été conclu et stipulé par leurs ministres plénipotentiaires qui ont signé le présent traité, l'ont muni de leurs sceaux, et juré sur l'Évangile de l'observer. Art. 55.

sur la paix de Moscon. La guerre qui avait précédé la paix d'Oliva avait fait perdre aux Polonais la suzeraineté sur le duché de Prusse, et donné ainsi origine à une nouvelle puissance qui devait un jour concourir à mettre fin à la république. Par la paix d'Oliva, cette république renonça à l'espoir de jamais reconquérir la Livonie, dont la Suède l'avait dépouillée. Elle la signa pour pouvoir tourner ses forces contre la Russie, qui lui

avait enlevé une partie de la Lithuanie et la moitié de l'Ukraine; mais la guerre contre les Turcs, dans laquelle les Polonais avaient été impliqués, les força à faire encore le sacrifice de ces belles provinces. Les paix d'Oliva et de Moscou firent à jamais descendre la république du rang qu'elle avait jadis occupé parmi les puissances du Nord, lorsqu'elle dictait la loi aux Russes jusque dans la capitale de leur empire, et leur donnait des princes de son choix. En jurant à Léopol, en présence des ambassadeurs des tzars, d'observer le traité de Moscou, le brave Jean Sobieski versa des larmes sur le sort de sa patrie. Il ne voulut pas porter ce traité devant la diète, mais se contenta de le faire confirmer par le sénat.

Les limites que la paix de Moscou a établies entre la Russie et la Pologne, sont restées les mêmes jusqu'au premier partage de 1772.

Un si grand sacrifice ne put préserver la Pologné des incursions des Tatars. Au mois de mars 1687, ils dévastèrent le patrimoine paternel de Sobieski, et les Polonais ne purent empêcher les Turcs de ravitailler Kaminiec.

Plusieurs diètes avaient déjà été rompues par la dis- Dissord corde : celles de Grodno de 1688 et de Varsovie de 1689 furent particulièrement orageuses. Anne-Marie, princesse de Radzivil, dont il a été question plus haut 1, avait épousé en 1666 son cousin Bogislaw, qui mourut en 1669, laissant le duché de Birze et les

grands biens de sa maison à sa fille unique, Louisc-

<sup>1</sup> Voy. p. 315 de ce vol.

Charlotte, âgée de deux ans. Parvenue à l'âge de quatorze ans, cette princesse épousa le margrave Louis, fils putné du grand électeur. Cette union qui allait placer une branche de la maison de Brandebourg parmi les magnats polonais, déplut généralement, mais surtout à Jean III, qui avait destiné la main de la princesse à son fils Jacques. Le margrave étant mort en 1687, sans laisser d'enfant, Jacques Sobieski se rendit à Berlin et obtint de la veuve Ja promesse de l'épouser après l'année de son deuil. Tout d'un coup on reçut la nouvelle que Louise-Charlotte avait donné secrétement sa main à Charles-Philippe, frère du due é Neubpurg, et que le mariage avait été consommé le 24 juillet 1688.

Ce fut cet événement qui rendit les diètes de 1688 et 1689 si tumultueuses. Les jurisconsultes polonais avaient décidé qu'en rompant le contrat de mariage, la princesse avait forfait ses terres en Lithuanie, et que celles-ci étaient dévolues au prince Jacques, son fiancé. Ce parere ne pouvait être mis en exécution sans l'autorité de la diète, mais Jacques n'était pas aimé, parce que dans une assemblée précédente il avait pris place à côté du roi, comme s'il était son successeur naturel. Il s'éleva contre lui un parti qui ne lui reconnut aucun droit sur les biens de Radzivil. Les esprits s'échauffèrent; quelques nonces se plaignirent en termes insolens de l'influence de la reine et du séjour du marquis de Béthune en Pologne, où il était revenu sans caractère public, mais probablement chargé d'une mission de Louis XIV. On ren-

Une des incursions les plus considérables fut celle que le hhan de la Crimée exécuta en 1695. Le 11 février de cette année, il arriva avec 60,000 hommes devant Léopol et en incendia un des faubourgs. Le grand-général Jablonowski et le trésorier royal Mianczyski le repoussèrent; mais tout le pays entre Léopol et le Dniester que ces brigands traversèrent fut réduit en désert.

Depuis quelque temps Jean III souffrait d'une maJepuis quelque temps Jean III souffrait d'une maJean III.

deprouvait une difficulté de respirer et était tourmenté
par la goutte et la pierre. Enfin il se manifesta un
commencement d'hydropisie. Aussitôt l'esprit turbu-

lent des magnats s'occupa de l'élection future, et la noblesse se divisa en factions sur son lit de mort. Sobieski eut le chagrin d'en être informé. La reine qui voyait sa fin approcher, désirait qu'il fit son testament, et chargea l'évêque de Plotsk de le lui proposer. Le prélat lui avant dit que par une disposition testamentaire il poirrait prévenir quelques-uns des malheurs qui menaçaient le royaume : «A quoi bon? dit-il; ne voyez-vous pas que tous les cœurs sont corrompus? un esprit de vertige s'est emparé des Polonais; puis-je me flatter de rétablir l'ordre par un testament? Que les rois sont malheureux ! Nous ordonnons pendant que nous vivons, et l'on ne nous obéit pas; nous obéira-t-on lorsque nous ne sommes plus en vie? » Il ajouta : « Je loue ceux qui au milieu de leur carrière font du bien à leurs prochains et à leurs amis; mais sait-on si ce qu'on laisse en mourant passera à ses héritiers? Que sont devenues les dispositions des rois mes prédécesseurs? Dans une nation où l'or commande, l'argent juge. Et vous voulez que je fasse mon testament! Qu'on ne m'en parle plus! »

On lui avait ordonné les eaux minérales, et un séautus-consilium du 2 juin 1696 l'autorisa à sortir du royaume. Le 17 juin, jour de la Trinité, après avoir joui de la promenade dans son jardin de Willanow, il mangea une soupe; après quoi il se coucha tout habillé sur son lit, et, en présence de la reine, reçut l'abbé de Polignac, ministre de France, et l'évêque Zaluski par lequel nous connaissons tous ces détails; il passa avec eux une heure ou deux en conversation.

Subitement il fut frappé d'un coup d'apoplexie imparfaite. Aussitôt Zaluski lui cria de se repentir de ses péchés et de lui donner un signe de contrition. Le roi le fit en fixant sur lui les yeux défaillans et lui serrant la main, et l'évêque lui donna l'absolution à l'article de la mort, usant des pouvoirs qu'il en avait reçus du saint-siège. Immédiatement après, Jean tomba de son lit; son corps lourd entraîna presque l'évêque qui voulait le soutenir dans ses bras. Zaluski pria l'envoyé d'éloigner la reine dont les cris remplissaient l'appartement et d'appeler du secours. Il arriva beaucoup de personnes, toutes ivres. Les médecins travaillèrent pendant une heure à faire reprendre connaissance au malade qui donnait quelque signe de vie. Enfin l'évêque lui ayant fait placer dans la bouche, par son confesseur, une petite portion d'un agnus d'Innocent XI trempée dans du vin, le malade revint comme d'un long sommeil, demandant ce qui était arrivé. Il se confessa alors, mais ne put recevoir le saint sacrement, parce qu'avant l'arrivée du curé avec le corps de Notre Seigneur, il eut un second accès qui dura une heure, de manière qu'un des évêques qui étaient survenus, lui donna encore une fois l'absolution à l'article de la mort et l'extrême-onction. Il expira entre huit et neuf heures. En ouvrant son corps on trouva une quantité de mercure qu'un médecin juif lui avait fait prendre, et à laquelle on attribua sa mort.

Jean III mourut à l'âge de soixante-six ans; son épouse lui survécut dix-neuf ans. Il laissa trois fils, Jacques. Alexandre et Gonstantin, et une fille qui épousa Maximilien-Émanuel, électeur de Bavière.

Sun caracière.

Les panégyristes de Jean III, et particulièrement Stanislas Lesezinski, dans un discours qu'il prononça, âgé alors de dix-neuf ans, en ont fait un prince accompli, le modèle des vertus royales. Sobieski était sans doute un des meilleurs rois de Pologne, et un des plus grands princes de tous les pays. Le traducteur des lettres que pendant la campagne de Vienne il adressa à la reine, dit: « Jean Sobieski, tel qu'il se peint dans ses lettres, nous offre dans sa personne les principaux traits de l'ancien caractère polonais : esprit belliqueux et chevaleresque, piété sincère, asservissement aux femmes, ostentation de luxe et d'élégance, bonté de caractère, politique loyale et imprévoyante. »

Îl manque peu de coups de pinceau pour achever ce portrait. Sobieski avait fait de bonnes études, il parlait avec facilité plusieurs langues étrangères, connaissait bien les lois de son pays, les sciences militaires et l'art de gouverner; il possédait cette éloquence un peu fastueuse dans laquelle ses compatriotes excellent; était d'un caractère doux et modéré, brave et clément. Prodigue dans sa jeunesse, il ressembla dans un âge avancé à Vespasien, aquel on l'a souvent comparé, peut-être quelquefois afin que la flatterie pût dire que, comme Vespassien, il a eu un Titus pour successeur. Son économie dégéréra finalement en avarice, penchant qui reste à l'homme, quand la

vieillesse a émoussé toutes les autres passions. Un des moyens que le roi et la reine employaient pour faire des économies, c'était de se livrer à une vie ambulante, et de ne paraître à Varsovie que le plus rarement possible. On voyait la cour de Pologne tantôt dans une province, tantôt dans une autre, visiter successivement toutes les terres que le roi avait dans la Russic-Rouge et ailleurs, et épargner ainsi tout ce que le faste aurait consumé dans la capitale. Le penchant du roi pour thésauriser excita beaucoup de plaintes ; on l'accusait de vendre les dignités et de favoriser les Juifs, à l'aide desquels il pressurait le peuple. Cependant, quand l'occasion l'exigeait, il ouvrait généreusement ses trésors aux besoins de l'état. Avant son règne et jusqu'après la délivrance de Vienne, il jouissait de la plus grande considération à l'étranger : on peut dire qu'à cette époque, il était le héros du siècle. Sa réputation baissa ensuite, quand on vit les faibles succès qu'il avait contre les Turcs et les Tatars, auxquels il ne put reprendre Kaminiec. L'Europe fut alors injuste envers lui. Entouré de soupçons et de jalousies, contrarié par les discordes des nobles, mal soutenu par la nation, il lui était impossible de faire davantage. De douze diètes qu'il convoqua, six seulement purent être achevées; sous lui, fut jetée la semence des grands troubles qui, sous son successeur, out rendu la Pologne le plus malheureux des pays.

La discorde ne régnait pas seulcment dans le royaume, elle régnait aussi dans la famille de Sobieski. Les intrigues de la reine, princesse avide de domination comme d'argent, capricieuse, turbulente; la nulliúe el l'ambition de son beau-pèrce, qu'il fit nommer cardinal, la dissension entre le père et un deses fils, et la haine qui divisait ces fils mêmes, le rendirent souvent très-mahleureux.

## SECTION IV.

## Règne d'Auguste II jusqu'en 1720.

Immédiatement après la mort de Jean III, le partage de sa auccession êtt naître ou renouvela la discorde entre la reine et ses fils; elle éclata au point que la reine exborta publiquement les Polonais à n'élire aucun fils de Sobieski, parce qu'ils étaient des monstres. On n'était que trop disposé à l'en croire sur parole.

Dès que les armées apprirent la mort de Sobieski, elles pensèrent aux moyens de s'assurer le paiement de la solde arriérée qui, pouve l'armée de Pologne seule, se montait à trente-quistre millions de florins : elles se confédérèrent, chacune séparément. Celle du royaume choisit pour maréchal Pierre-Bogislas Baranowski; celle du grand dnebé, le grand enseigne George Oginski. Il était chef d'am des deux partis entre lesquels les Lithuaniens étaient dívisés; Jean-Casimir Sapieha, palatin de Wilna et grand général du grand duché, était à la tête de l'autre.

Le cardinal Michel Radzieiowski, primat du royaume, convoya la diète de convocation à Varsovie pour le 29 août. Comme on soupçoinait la reine d'avoir excité les troupes à se confédérer, on la pria de é'éloigner de Varsovie; elle tarda de le faire jusqu'au 19 septembre; le 28, un certain Horodomski, nonce du

Cond-

palatinat de Tchernigow, à qui la reine et les Sapieha avaient donné de l'argent, rompit la diète par sa protestation. C'était le premier exemple de la rupture d'une diète de convocation. Pour maintenir la tranquillité publique jusqu'à l'élection d'un roi, et protéger la liberté de cette élection, la noblesse conclut une confédération, dont un des statuts portait que tout Piast qui se mettrait sur la liste des candidats, et quiconque recommanderait un Piast seraient regardés comme traîtres à la patrie. On convoqua la diète d'élection au 15 mai 1697. Dans l'intervalle, les diètines s'occupèrent des moyens de satisfaire les troupes et de rompre les deux confédérations armées. Le grand général de Lithuanie força la confédération du grand duché à accepter un accommodement, le 26 novembre 1696. Les Polonais se montrèrent plus osbtinés ; il fallut que le sénat les déclarât rebelles et ennemis de la patrie, pour qu'effrayés par une résolution si vigoureuse, ils acceptassent l'amnistie qu'on leur offrait. Le 11 mai 1697, Baranowski renonca à la confédération par un acte solennel et public, qui se passa à l'église des Bernardins à Léopel.

Quatre jours après, la diète d'élection s'assembla dans la plaine de Wola, près de Varsevie. Il fut très difficile de s'accorder sur le choix d'un maréchal; cette fonction honorable était recherchée par neuf des plus grands seigneurs du royaume, dont huit se soumirent-enfin à l'arbitrage de L'abbé de Polignac, ministre de France. Il se prononça pour Casimir, comte de Bielinski, grand chambellan de la couronne, qui le 15 juin l'emporta sur Stanislas Lesczinski, staroste d'Odolonow.

Avant de pouvoir procéder à une élection, la diète fut troublée par une dispute très-violente, qui ne put être terminée sans qu'on eut tiré le sabre. Il s'agissait de la coéquation, ou de l'établissement d'une parfaite égalité de droits entre les Lithuaniens et les Polonais. que le parti opposé aux Sapieha demandait comme un moven de diminuer l'influence de cette famille puissante. Elle fut enfin signée le 25 juin, et l'élection fut fixée au lendemain.

Nous allons faire connaître les candidats du trône; Candidats

et le prix qu'ils en offraient, en observant que tous promirent de recouvrer Kaminiec à leurs propres frais, et de faire de riches présens aux électeurs. Le premier, Jacques Sobieski, promettait cinq millions de florins, et annuellement 100,000 pour le rachat des prisonniers de guerre. Il avait beaucoup d'amis dans le palatinat de Cracovie; mais la Prusse, la Wolhynie, la Lithuanie, la Masovie, lui donnérent l'exclusion, et sa mère qui s'intéressait pour son élection, ne put faire oublier ce que dans un moment de colère elle avait dit contre lui.

Le prince de Conti (François-Louis), l'élève du grand Condé, celui que le duc de S. Simon appelle les constantes délices de la cour, des armées, la divinité du peuple, le héros des officiers, l'amour du parlement et l'admiration des savans les plus profonds, était le second candidat. L'abbé de Polignac le proposa; la réputation de bravoure qu'il s'était faite

24

en prenant part malgré Louis XIV à la guerre d'Hongrie lui concilia un grand nombre de suffrages. La noblesse polonaise croyait reconnaître en lui ce caractère chevaleresque dont toutes les traces n'avaient pas encore été effacées en elle-même par la vénalité et par l'esprit factieux. Lorsque le ministre manda à la cour de France les espérances qu'il avait conçues de procurer le trône à un Bourbon, on se méfia de son rapport; Louis XIV envoya à Varsovie l'abbé de Castagnerès de Châteauneuf, qui yétant arrivé le 10 avril se convainquit bientôt que pour faire réussir l'élection du prince de Conti, il ne fallait que sa présence et de l'argent. Le parti français promit 10 millions deflorins.

Nous ne parlerons pas de Charles-Philippe, prince de Neubourg, veuf depuis 1695 de la princesse de Radzivil; ni de Léopold, ce duc de Lorraine, fils de Charles IV qui lui-même avait été compétiteur au trône et avait épousé la veuve du roi Michel; ni de Livio Odesaclchi, neveu du pape Innocent XI, et duc de Syrmie en Hongrie; ni de l'électeur de Bavière, gendre de Jean Sobieski. Ces candidats étaient trop faiblement soutenus pour être à craindre; on ne peut pas même donner à l'électeur de Bavière la qualité de candidat, parcequ'il ne demanda pas la couronne lui-même.

Tout semblait disposé en faveur du prince de Conti, lorsque Jean-George Przépendowski, castellan de Culm, qui avait déserté le parti Sobieski pour entrer dans la faction de France, croyant avoir remarqué que dans la distribution des dignités d'autres seraient mieux traités que lui, s'avisa de produire un nouveau candidat. C'était Frédéric-Auguste, électeur de Saxe, prince âgé de vingt-sept ans, doué de toutes les qualités de l'esprit perfectionnées par l'éducation, et d'une force de corps allant jusqu'au merveilleux, qui s'était distingué dans les campagnes d'Hongrie de 1695 et 1696, et avait brillé, sinon par ses succès, au moins par sa vaillance, comme général en chef de l'armée autrichienne.

Aussitôt que ce jeune prince reçut l'offre du castellan, l'éclat d'une couronne et son amour démesuré pour le faste, l'éblouirent au point qu'il renonca au bonheur dont il pouvait jouir en régnant sur un beau pays et sur une nation bonne, loyale, civilisée, industrieuse et instruite, pour se jeter au milieu d'une noblesse factieuse et corrompue, et d'une nation abrutie par la servitude, entourée de deux côtés d'ennemis ambitieux, et continuellement exposée aux incursions des hordes des Tatars. Il envoya à Varsovie Jacques Henri comte de Flemming, ayant alors le grade de colonel, pour faire connaître le prix auguel il consentait à acheter la couronne. Il enchérit de beaucoup sur celui qu'avait offert le prince Bourbon ; d'ailleurs il avait une armée de 30,000 hommes, et il s'engagea de payer, non en lettres de change, ou en effets peu sûrs, mais en bonnes espèces qui arriveraient immédiatement après son élection : il donnerait 10 millions, prendrait Kaminiec à ses propres frais, réunirait au royaume la Podolie, toute l'Ukraine, la Valachie et la Moldavie; fournirait chaque fois que la diète l'exigerait 6,000 hommes qu'il solderait etc. Ce qui valait mieux encore, son ambassadeur distribuait l'or à pleines mains à qui avait un suffrage à vendre. Une seule circonstance pouvait balancer tous les avantages; il était né luthérien; on fit connaître alors que le 2 juin 1697 il avait fait abjuration à Badeen Autriche, entre les mains de l'évêque de Raab, prince de la maison de Saxe-Zeitz.

Klestion whismatique

L'élection se fit le 26 juin ; trois quarts des suffrages furent pour le prince de Conti; le quatrième quart se partagea entre l'électeur de Saxe et Jacques Sobieski. de manière cependant que Frédéric-Auguste eut plus de voix que Sobieski. Le parti français pressa le primat de proclamer François-Louis; il remit cet acte au lendemain dans l'espoir qu'il y aurait unanimité. Ce retard perdit le prince de Conti. Pendant la nuit les ministres de l'empereur, de Saxe, de Bavière, de Brandchourg, de Neubourg, de Lorraine et de Venise intriguèrent pour empêcher la proclamation du prince français; une somme de 1,800,000 livres fut employée à acheter encore plus de voix à l'électeur de Saxe : cette distribution se fit dans le champ d'élection, car les nobles y passèrent la nuit à cheval, réunis par compagnies et formant deux corps séparés. Le lendemain, dès la pointe du jour, on vit sortir des rangs quelques compagnies, et se placer entre les deux corps en signe de neutralité. Les négociations commencèrent alors. Le parti saxon, renforcé de celui de Sobieski et de beaucoup de transfuges, proposa d'élire le margrave Louis de Bade; les palatinats du parti français sommèrent le primat de faire son devoir; le 27 juin, à six heures du soir, il proclama François-Louis de Bourbon, prince de Conti, roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie, aux acclamations de plus de 80,000 gentilshommes.

Aussitôt que le primat eut quitté le champ d'élection, Stanislas Dambski, évêque de Cujavie, chef du parti de l'opposition, protesta contre l'élection du prince de Conti, et proclama Frédéric-Auguste. Les deux partis chantèrent le Te Deum. Comme cependant le parti saxon remarqua qu'il avait commis une nullité de forme en nommant le roi hors du champ consacré aux élections ; il se mit en règle, en réitérant l'élection le lendemain 28; le comte de Flemming, après avoir pris le titre d'envoyé extraordinaire, jura, au nom de son maître, les pacta conventa en trente articles, parmi lesquels nous en remarquons deux, à cause des événemens subséquens. Par l'un, l'électeur s'interdit la faculté d'introduire en Pologne des troupes étrangères sans le consentement de la république; le second de ces articles se rapporte aux dissidens. Frédéric-Auguste promet que dans les nominations aux grandes dignités de la couronne, aux places dans le sénat et dans la disposition des starosties avec juridiction, il se conformerait à ce qui avait été pratiqué sous Jean-Casimir, Michel et Jean III, en excluant nommément les Mennonites, Anabaptistes et Quakers, comme n'étant pas compris dans la loi rendue en faveur des dissidens.

Une ambassade brillante, ayant à sa tête Jean Ia-

blonowski, palatin de Wolhynie, se rendit à Tarnowitz où Frédéric-Auguste s'était rendu avec 6,000 hommes, pour l'inviter à venir prendre la couronne à Gracovie le 15 septembre. L'électeur reçut cette ambassed avec une magnificence extraordinaire, il portait pour quatre millions de pierres fines sur son habit, son chapeau et son épée 1. Il partit le 25 juillet de Tarnowitz avec ses troupes, renouvels, le 27, à Pickari, son abjuration entre les mais de l'évêque de Samogitie, jura les pacta conventa et arriva, le 31, aux portes de Cracovie. Il se logea dans une maison du faubourg, attendant les événemens.

Bokoss di 1638. du haubourg, attendant les événemens.

Le prince de Conti fit la faute de ne pas hâter son
départ de Paris, ce qui donna le temps à ses adversaires de gagner du terrain. Les deux ministres de
France, au désespoir de ne le pas voir arriver, acceptèrent la médiation de l'électeur de Brandebourg dans
l'espoir que la durée de cette négociation ferait naître
quelque circonstance favorable. Les conférences commencèrent le 9 soût, mais n'eurent pas de résultat;
la diète de confirmation (poparcié) que le primat avait
convoquée à Varsovie au 26 soût, confirma l'élection
du prince de Conti et fit une confédération générale
ou rokoss 2.

Couronnement d'Auguste 11. Le 15 septembre, Frédéric-Auguste que nous nommerons dorénavant Auguste II, fut couronné à Cracovie par l'évêque de Cujavie, et, deux jours

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il n'y a pas en Europe de cour aussi riche en joyaux que celle de Dresde.

Voy. l'explication de ce mot, vol. XXII, p. 185.

375

après, la diète du couronnement fut ouverte. On ne put donner lecture des pacta conventa, parce que cediplôme se trouvait au château de Varsovie dont le rokoss s'était rendu maître. Auguste fut autorisé à appeler la noblesse aux armes et la peréquation : entre les Polonais et les Lithuaniens fut confirmée. On ajourna toutes les autres délibérations à un temps plus opportun.

Cependant le prince de Conti qui s'était embarqué le 7 septembre à Dunkerque sur une escadre commandée par le chevalier Barth, arriva, le 26, à la rade de Dantzig. Il mit pied à terre, le 7 octobre, près d'Oliva, avec 300 soldats; mais il retourna à bord le même jour. Parmi les personnes qui s'étaient empressées de l'aller voir, se trouvait, outre l'abbé de Polignac, André-Chrysostôme Zaluski, alors évêque de Plotsk, ensuite chancelier, le principal historien de cette époque 2. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'on s'était réciproquement fait illusion; le prince avait cru trouver une armée, les Polonais s'informèrent en vain où étaient les millions qu'il devait apporter. Le prince qui avait accepté la couronne par obéissance pour Louis XIV plutôt que par ambition, s'en dégoûta quand il vit la désunion qui régnait en Pologne et l'esprit factieux de la noblesse. Un corps de troupes

<sup>1</sup> Voy. p. 369 de ce vol.

<sup>3</sup> Il appartient à la première classe des historiens de cette époque par la collection de ses lettres familières, en 5 vol. in-fol. (en latin). Cette collection est d'autant plus précieuse que les lettres qu'elle reaferme n'étaient pas destinées à la publicité.

d'Auguste II avant surpris, le 8 novembre, Oliva, Conti leva l'ancre le 9 et s'en retourna en France. "Délivré de son rival, Auguste II, au lieu de soumettre les Rokossiens par la force des armes, s'efforça plutôt de les gagner en leur faisant sentir les effets de sa libéralité et répandant sur eux ses faveurs. Le primat et le rokoss avaient établi leur siège à Lowicz ; sous prétexte de vouloir protéger la liberté publique, le prélat ne visait qu'à vendre au plus haut prix sa soumission. Zaluski qui abhorrait la guerre civile, Lubomirski, grand-maréchal de la couronne, et Sapieha, grand-trésorier de Lithuanie, se soumirent spontanément, et, le 15 janvier 1698, Auguste fit son entrée dans Varsovie. Le 5 mars il conclut à Blonie un arrangement en vertu duquel toute la Petite-Pologne, en tant qu'elle était entrée dans le rokoss, et les palatinats de Sieradz, Lenczic et Rawa sortirent de cette confédération : Auguste promit de renvoyer l'armée saxonne aussitôt que le royaume serait pacifié. Le 6 avril, il fut tenu à Varsovie une diète que la discorde rompit sur-le-champ; mais bientôt après le primat, gagné par une grande somme d'argent, accéda, avec les palatinats de Posnanie et Kalisch, à la pacification, et fit, le 2 mai, sa soumission. -Au momentoù la tranquillité fut établie en Pologne.

de Lithumie,

Au momentoù la tranquillité fut établie en Pologne, la guerre civile éclata en Lithuanie entre les deux factions qui avaient pris naissance sous Sobieski, celle de la noblesse, ayant à sa tête Grégoire Oginski, ancien porte-enseigne, nommé depuis peu à la starostie de la Samogitie, et celle des Sapieha. Le roi qui brâlait d'envie de faire une campagne contre les Turcs, réconcilia les deux partis en leur faisant signer-une transaction à Varsovie le 22 juillet; mais ambleureu-sement ce jour même George Sapieha qui, en l'absence de son père, le grand-général de Lithuanie, commandait l'armée, fut forcé par cette troupe in-disciplinée d'attaquer Oginski qui, après un combat sanglant, se sauva dans la Prusse ducale. Cette affaire ett lieu près d'lurborg (Georgenhourg) sur le Niemen, en Samogitie. La noblesse irritée cass sur-lechamp la convention de Varsovie, et Michel-Casimir Kociel, castellan de Witepsk qui s'érigea en chef, la convoqua pour le 15 octobre à Grodno, afin de prendre des mesures coercitives contre l'armée.

Dans l'intervalle, le roi qui avait augmenté ses troupes saxonnes jusqu'à 20,000 hommes, ordonna aux armées polonaise et lithuanienne de venir s'y réunir, pour marcher ensemble en Podolie. Parti de Varsovie le jour même où la transaction avait été signée, il s'arrêta à Rawa où il passa trois jours avec le taar Pierre; ce monarque venait de Vienne et allait apaiser la révolte qui pendant son absence avait éclafé en Russie: entrevue fatale où de grands érénemens firent préparés : L'amabilité naturelle d'Auguste, mais surtout son talent de tenir tête au tax dans es orgies, et sa force corporelle lui gagnèrent le cœui de celui-ci. Auguste ayant d'un seul coup de sabre séparé du corps la tête d'un beuf polonais, Pierre lui demanda le sabre pour l'essayer sur quelques têtes demanda le sabre pour l'essayer sur quelques têtes

Voy. vol. XXXIII, p. 373.

russes. Auguste le lui remit en le priant de l'essaver sur des têtes de Turcs et de Tatars plutôt que sur celles de ses sujets. Arrivé le 17 août à Léopol, Auguste recut la nouvelle que Félix Potocki, petit-général de la couronne, qui avec 8,000 hommes était campé à Podhaice, avait été attaqué, le 8 et le 9 août, par 60,000 Tatars et les avait repoussés avec une grande perte. Le roi lui-même se rendit à l'armée polonaise; car les Polonais, les Lithuaniens et les Saxons marchaient en trois corps séparés. La jalousie qui régnait entre ces trois nations éclata en voies de faits, et dans un moment où le roi était auprès du corps lithuanien, les Polonais voulurent forcer leur général de les conduire contre les Saxons. Auguste qui apprit à cette occasion à quoi il devait s'attendre, renvoya toutes les troupes dans les quartiers d'hiver. Le 15 octobre la noblesse lithuanienne s'assembla à Grodno; l'armée de Sapieha revenue de sa courte campagne établit son camp dans le voisinage, résolue de combattre pour ses foyers, car il s'agissait de la forcer à se dissoudre. Flemming qui, avec une partie des Saxons, prit aussi ses quartiers d'hiver en Lithuanie, et Brostowski, évêque de Wilna, réussirent à rétablir la paix, pour quelque temps au moins, par un accord qui fut convenu le 17 décembre. L'armée devait être dissoute, à l'exception de 2,290 hommes de pied, 1,140 dragons et quelques hussards; tous devaient recevoir la solde d'une année et le reste des différends devait être décidé à la future diète.

Paix de Car- Depuis le mois de novembre il avait été ouvert des

négociations à Carlowitz, estre la Porte et toutes les puissances alliées contre elle. Nous avons dit combien il fut difficile aux médiateurs d'obtenir de la Porte la restitution de Kaminice et de la Podolie dont le sort de la guerre l'avait rendue mattresse. La paix avec la Pologne fut conclue le 26 janvier 1699 aux conditions que nous avons rapportées 2.

Ainsi la Pologne jouissait enfin de la paix extérieure, et la dernière tache de la honte que le traité de Michel Wisnowiecki avait imprimée au nom polonais était affacée, grâce, non aux exploits militaires de la nation, mais à la persévérance des ministres de la Grande-Bretagne et des États-généraux assemblés à Carlowitz.

Diète de paification de 1609.

Une diète de pacification tenue le 16 juin 1699 à pacta consenta. Le roi promit de faire sortir du royaume toutes les troupes saxonnes, même les 6,000 hommes qu'il avait pris l'engagement d'y tenir à ses frais, et de n'avoir d'autres troupes particulières que la garde de 1,200 hommes, qu'une loi de 1646 permettait aux rois d'entretenir. Les pacta conventa furent insérés dans les constitutions, et le diplôme d'élection d'Auguste fut signé par le primat et le maréchal des nonces.

Le roi qui se préparait à attaquer la Suède, et qui pour cela était entré en traités avec la noblesse de Livonie, fit dresser le 24 août 1699, une espèce de capitulation relative aux conditions auxquelles la Livonie serait réunie à la Pologne, et le primat l'ap-'Voy, vol. XXXII, p. 290. \*Voy. bish. p. 572. prouva. Les États de gette, province devaient être attachés à la république et au grand-duché par un lien perpétuel vassilitique ; ils devaient ériger des forteresses à leurs frais, entretenir une armée permanente de 5,000 hommes de pied et 600 cavaliers, et une milice régulière; avoir le droit de fonder des universités et des établissemens d'instruction publique : leurs députés devaient siéger à la diète, et on leur accordait la faculté d'accréditer un ministre plénipotentiaire auprès du roi et de la république.

Guerre d

Nons sommes parvenus à l'époque la plus intéressante du règne d'Auguste II, à la guerre de Suède. Pour éviter des répétitions nous ferons, comme nous avons fait précédemment dans des occasions semblables; nous rappellerons les faits sommairement, en y ajoutant les circonstances particulières à la Pologae, que dans l'histoire de la guerre du Nord nous avons été obligés de passer sous silence, ainsi que les évènemens qui, étrangers à cette guerre, se rapportent seulement à l'intérieur de ce royaume.

Alliances coutre la Suide.

Alliance secrète conclue à Copenhague, le 24 mars 1698, entre Auguste II et le roi de Dane-mark 1.

Alliance de Préobrajenski, du 22 novembre 1699, entre Auguste II et le tzar Pierre : c'est celle qui avait été convenue dans l'entrevue de Rawa 2.

Alliance de Dresde, du 25 septembre 1699, entre Auguste II et Frédéric IV, roi de Danemark <sup>3</sup>.

<sup>&#</sup>x27; Voy. vol. XXXIII, p. 367.

<sup>2</sup> et 5 Voy. p. 304 de ce vol.

Invasion de la Livonie par Auguste II, siège infructueux de Riga, 1700 1.

Les troubles de Lithuanie assoupis par les traités du Troub 17 décembre 1698, éclatèrent avec une nouvelle 1700 furie pendant la campagne de Livonie de 1700. Le roi avait sommé la noblesse du grand-duché de pourvoir à la défense du pays contre une attaque ennemie : la noblesse, au nombre de 20,000 hommes s'assembla près d'Olkieniki, et se donna le prince Michel Wisnowiecki pour général. La famille Sapieha soupconnant, peut-être avec raison, que cette prise d'armes était dirigée contre elle, arma de son côté, réunit 9,000 hommes et prit poste près de Wilna. Le roi envoya Jean Szembeck, référendaire de la couronne, pour rétablir la concorde. Les Sapieha pleins de méfiance contre le roi, se persuadèrent qu'il n'y avait de sûreté pour eux que dans les armes, et rejetèrent tous les moyens de conciliation. Le 17 novembre 700, ils attaquèrent des fourrageurs, ce qui irrita tellement le parti ennemi, que le 18 il tomba avec la plus grande fureur sur les Şapieha près de Lepuni, et les forca de se retirer vers Wilna. Michel Sapieha, fils du palatin de Wilna, ne voulant pas s'enfuir, se défendit long-temps avec 1,500 hommes; il se rendit finalement au staroste de la Samogitie, qui lui garantit par serment la vie : le lendemain des nobles échauffés par l'esprit de parti et abrutis par l'eau-de-vie, le massacrèrent d'une manière barbare. La noblesse assemblée à Olkieniki, au lieu de punir ce forfait, pros-

Voy. p. 2 de ce vol.

Proscription de la famille Sapieba, crivit Casimir Sapieha, palatin de Wilna, ses deux fils, George, l'échanson, et Alexandre, le grand maréchal, avec son frère Benoît Paul, le trésorier, et Michel le notaire, fils du dernier; elle déclara tous leurs descendans incapables de remplir des dignités, et tous les autres individus du nom de Sapieha, privés du droit de voter, à moins qu'ils n'eussent adhéré par serment à cet acte de proscription.

La famille proscrite implora la protection du roi et du sénat, et la diète de 1701 nomma une commission présidée par le primat pour arranger cette affaire; mais cette commission présida avec tant de partialité et de lenteur que rien n'était fait lorsque Charles XII entra en Lithuanie où tout le parti Sapieha se déclara pour lui.

Traité d'alliance de Birzen du 9 mars 1701 entre Auguste II et Pierre I<sup>er</sup> 1.

Le 30 mai 4701 il fut tenu à Varsovie une diète pour aviser aux moyens d'empécher l'ennemi d'envahir le royaume; mais grâce à l'esprit factieux qui dominait dans ce pays, l'assemblée fut rompue avant même qu'on eût pu dire un maréchal. Comme on avait exigé de nouveau que le roi fit sortir du royaume ses troupes axonnes, il obtempéra à ce vœu, et ainsi le pays resta sans défense.

Invasion d la Pologne pi Charles XII, 1702. Învasion de la Pologne par Charles XII en 1701 2; il déclara qu'il ne ferait la paix avec la Pologne qu'après l'abdication d'Auguste II; arrogance dont les annales du monde n'avaient pas encore fourni d'exemple.

<sup>&#</sup>x27; Voy. p. 5 de ce vol. ' Voy. p. 7 de ce vol.

Le roi convoqua une diète à Varsovie pour le 22 décembre 1701; elle s'occupa, mais trop tard, des moyens de rendre justice aux Sapieha, et l'on décréta une ambassade à envoyer au nom de la république au roi de Suède, pour l'apaiser. Casimir Pac qui se voyait préféré un autre pour une place qu'il ambitionnait, rompit la diète le 4 février 1702; tel était le désintéressement de ses prétendus patriotes.

Entrée de Charles XII à Varsovie, le 24 mai 1702 1.

Bataille de Clissow du 20 juillet 1702 2, défaite d'Auguste II. Il y avait dans cette bataille 20,000 Saxons que dans l'extrême danger où se trouvait le royaume, le sénat avait permis au roi de faire venir.

Entrée de Charles XII à Cracovie, le 10 août 1702 5.

Assemblée de la noblesse de la Petite-Pologue et de trois palatinats de la Grande à Sandomir 4. Elle monde Sandomir 1. Elle montra son zèle en massacrant Félix Lipski, palatin de
Kalisch qui avait été chef de la première ambassade
envoyée à Charles XII: on l'accusait de trahison; son
innocence est reconnue par le testament d'Auguste II.
Confédération de Sandomir du 22 août pour la religion, le roi et la liberté.

Assemblée du sénat à Thorn où la confédération de Sandomir est sanctionnée le 15 décembre 1702 5, par un senatus consilium. Ce fut là qu'André-Chry-

Voy. p. 7 de ce vol.
5, 6 et 5 Voy. ibid., p. 8.

<sup>2</sup> Voy. ibid.

sostème Zaluski, qui était alors prince-évêque de Warmie, fut nommé grand chancelier de la couronne. Jean Szembek eut la seconde place.

Défaite des Saxons à Pultusk, le 1"mai 1703 1.

Diète orageuse de Lublin, tenue depuis le 19 juin 1703 2.

Confédération des palatinats de Posnanie et Kalisch à Szroda, le 9 juillet 1705 3.

Nouveau traité d'alliance avec Pierre 1er, signé le 12 octobre 1703 4.

Le 13 octobre 1703, reddition de Thorn après un long siège 5.

Diète de Varsovie du 24 janvier 1704, tenue par le primat. Destitution d'Auguste II, le 14 février 6.

Nouvelle confédération de Sandomir, le 24 mars 1704 7.

Le 12 juillet, élection de Stanislas Lesczinski 8. Alliance de Narva du 30 août 1704, entre Auguste II et le tzar Pierre I<sup>er</sup> 9.

Prise de Léopol par Charles XII, le 6 septembre Rentrée d'Auguste II à Varsovie, 1704 10.

Victoire de Charles XII à Punice sur Schulembourg, le 7 novembre 1704 11. Couronnement de Lesczinski, le 4 octobre 1705 12.

1 Voy, p. 9 de ce vol.
2 Voy, p. 10 de ce vol.
3 Voy, p. 11 ibid.
4 Voy, p. 12 ibid.
6 Voy, p. 14 ibid.
9 Voy, p. 14 ibid.
10 Voy, p. 15 ibid.
10 Voy, p. 15 ibid.
11 Voy, p. 15 ibid.
12 Voy, p. 10 ibid.

Le protégé de la Suède paraissant ainsi affermi sur le trône, Charles XII, qui avait hérité de ses ancêtres un grand attachement pour la religion Inthéreinne, crut que le moment était venu d'assurer aux dissidens la libre exercice de leur culte en Pologne. Il crigea que toutes les constitutions qui avaient été publiées en 1675, 1631, 1638, 1641, 1648 et 1674, défavorables aux adhérens de la confession d'Augsbourg, fussent abolies, et que les dissidens pussent jouir d'une parfaite égalité de droits avec les Catholiques. Le nouveau noi déclara ces demandes inadmissibles; et, ce qui n'arriva pas souvent, Charles XII céda à ses représentations.

Artivée d'Auguste II à Tykoczin, le 1<sup>et</sup> novembre 1705 1. Pendant son séjour en cette ville il fonda il l'Ordre de l'Aigle blanche, dont la grande décoration cousiste en une aigle éployée d'argent pendant à un ruban azuré. L'étoile porte l'inscription: Pro fide, rege et lege. C'était l'unique ordre polonais; éar celui de l'immaculée Vierge, que Wladislaw avait fondé, n'eut pas de suite 2. Le cardinal Jean Lipski, évêque de Cracovie, fut le premier Polonais qui obtint la nouvelle décoration; il n'était pas eucore évêque, mais seulement vice chancelier.

A la place du cardinal Michel Radzieïowski, mort à Dantzig, le 15 octobre, Stanislas Szembek fut nominé archevêque de Gnesne, primat du royaume; l'évêché de Cujavie, devenu vacant par cette promotion, fut donné à Félicieu-Constantin Szaniawski.

Voy. p. 20 de ce vol.

\* Voy. p. 289 de ce vol.

э

Entrevue de Grodno, entre Auguste II et Pierre I<sup>er</sup>, en novembre 1705 1.

Défaite de Schulembourg, à Fraustadt, par Rhenskiëld, le 13 février 1706 2.

Invasion de la Saxe par Charles XII, au mois de septembre 1706<sup>3</sup>.

Abdication forces d'Au-

Paix d'Alt-Ranstadt, du 24 septembre 1706 4; abdication d'Auguste II, qui ensuite fut forcé de faire compliment à Stanislas en réponse à la lettre par laquelle il lui avait notifié, comme aux autres puissances. la paix qui l'affermissait sur le trône de Pologne. La lettre d'Auguste II, pleine de dignité, mérite d'être placée ici : « Monsieur et frère, si nous n'avons pasrépondu plus tôt à la lettre que nous avons reçue de V. M., c'est que nous avons cru qu'il n'était plus nécessaire présentement d'entrer dans un commerce particulier de lettres. Néanmoins, pour faire plaisir à S. M. le roi de Suède, et afin qu'il ne nous fût point imputé que nous nous sommes rendu trop difficile à satisfaire à sa demande, nous la félicitons sur son avenement à la couronne, et nous souhaitons en même temps qu'elle tronve dans sa patrie des sujets plus fidèles et plus obéissans que geux que nous y avons laissés. Tout l'univers nous rendra justice à cet égard. On sait que pour tous nos bienfaits nous n'avons été payé que d'ingratitude, et que la plupart de ceux que nous en avions comblés ne se sont appliqués qu'à former des cabales contre nous, afin d'avancer notre

Voy. p. 20 de ce vol.

<sup>\*</sup> Voy. p. 21 de ce vol.

<sup>5</sup> Voy. p. 22 ibid.

<sup>4</sup> Voy. p. 23 ibid.

ruine. Nous souhaitons qu'Elle ne soit pas exposée à de semblables revers, la recommandant à la Providence divine. Donné à Dresde le 8 avril 4707, monsieut et frère, voire bon frère et voisin, Auguste Roi. »

Bataille de Kalisch du 30 octobre 1706; défaite du

général suédois Mardefeld 1.

La confédération de Sandomir assemblée le 7 &vrier 1707 à Léopol, déclare l'abdication d'Auguste II nulle; à la demande de Pierre I" elle public à Lublin le 11 juillet 1707 un interrègne.

28 juin 1709. Renouvellement de l'alliance de 1699 entre Auguste II et Frédéric IV, roi de Danemark par le traité de Dresde 2.

7 Juillet 1709. Traité d'amitié de Berlin entre les alliés de Dresde et Frédéric Ir, roi de Prusse 3. d. 1 Bataille de Pultava, 8 juillet 1709 4.

Rentrée d'Auguste II en Pologne; renouvellement Rentrée Luide la confédération de Sandomir à Thorn, le 5 octo-logue, 1700. Per pure II en Rebre; entrevue et réconciliation avec le tran, le 8 octobre 1709 5.

Le roi convoqua un grand conseil à Varsovie pour de la 4 févrige 1710; cette assemblée fut d'autant plus 1740.

Le 4 févrige 1710; cette assemblée fut d'autant plus 1740.

Tournement et le conservation de la comme de la co

Voy. p. 28 de ce vol. Voy. p. 58 de ce vol.

<sup>5</sup> Voy. p. 58 ibid.

Voy p. 42 ibid.

<sup>5</sup> Voy. p. 59 ibid.

États l'exigeaient. Les sénateurs qui étaient d'accord avec la cour, proposèrent les points de délibération suivans :

1°. Qu'on travaillerait avec application au rétablissement de la paix intérieure du royaume.

2°. Qu'on aurait soin d'affermir le trône du roi, qui, de son côté, afin de hâter la pacification désirée, accorderait une amnistie générale.

5°. Qu'on prendrait des mesures convenables contre la manvaise conduite de la ville de Dantzig. Gette ville, cédant à la supériorité suédoise et effrayée par les menaces de Steinbock, avait signé le 50 mars 1704 une capitulation par laquelle elle s'était soumise à la Suède. Plus tard elle avait reconnu Stanislas et célébré en 1707 son avénement au trône par des réjouissances.

4°. Qu'on continuerait la guerre contre le roi de Suède, pour avoir une paix durable.

5°. Que la république fournirait une bonne armée et délibérerait sur les subsides et sur les fonds nécessaires pour faire subsister l'armée,

6°. Qu'on demanderait au tzar qu'il fit observer à ses troupes une boune discipline, qu'il payât les subsides stipulés et évacuât les places qui appartenaient à la république.

7°, Qu'on députerait des envoyés extraordinaires aux princes et aux états de l'Europe, afin de renouveler ou d'affermir l'ancienne et boune intelligence.

8°. Qu'on pourvoirait promptement les forteresses de la frontière. 9°. Qu'on formerait une bonne artillerie pour l'armée de la couronne.

Ces articles donnèrent lieu à de nouvelles discussions et quelques sabres furent tirés. Le 19 février, le prince Grégoire Dolgorouki, ambassadeur de Russie, remit en personne au sénat un mémoire où, après avoir exprimé son étonnement de voir siéger au grand conseil les nombreux partisans des Suédois quiy prenaient la même autorité que les autres et prétendaient jouir de la liberté des suffrages, sans doute afin de protéger les intérêts du parti ennemi; il demands :

- 1°. Que les ennemis de la république ne fussent point admis dans le grand conseil, qu'on leur fit à tons le procès, qu'on les jugeât selon les lois comme traîtres et rebelles.
- 2°. Que toutes les troupes qui avaient suivi le parti des ennemis fussent congédiées et que leurs chefs fussent déclarés inhabiles de toute espèce de commandement.
- 5°. Qu'on fit un traité de paix et d'alliance perpétuelle avec la Russie sur le pied du traité de Moscou de 1686.
- 4°. Que la république envoyât une alliance solennelle à Constantinople pour notifier au grand-seigneur le retour du roi sur le trône et l'alliance faite pour le défendre contre tous ses ennemis.

Il paraît que cette démarche du ministre de Russie n'avait pour objet que d'effrayer les sénateurs et les nonces opposés à Auguste; car il se relâcha sur les principaux points, et les rapports entre la Russie et la Pologne furent réglés amicalement. L'alliance russe conclue avec le roi fut notifiée au nom de la répablique, et le tar promit de prendre des mesures pour empêcher que ses troupes ne commissent des excès sur le territoire polonais. Le grand conseil annula tout ce que le traité d'Alt-Ranstadt avait statué de contraire aux lois du royaume, confirma la confédération de Sandomir, les pacta conventa, publia une amniste générale et prit des mesures pour le paiement de la solde des troupes; gafin il statua que les troupes sayonnes quitteraient le plus tôt possible le royaume. Il termina ses sánces le 16 avril 1706.

Diète de pa cification de 1712,

Bientôt après, le tzar fut entraîné dans une guerre avec la Porte que la paix du Pruth termina promptement en 1711. Les Polonais avaient espéré en vain que les troupes russes quitteraient leur territoire. La diète extraordinaire qui s'assembla à Varsovie le 5 avril 1712 s'occupa des moyens de les forcer à l'évacuer. Le roi modéra le zèle des noncesau point qu'on se contenta de défendre aux palatinats de leur fournir des vivres ou de l'argent; et on envoya une ambassade en Russie pour traiter de la sortie des troupes. On sanctionna aussi de nouveau la paix de Carlowitz avec la Porte, et on accorda la restitution dans leurs biens et honneurs à tous ceux qui, dans l'espace de six semaines, quitteraient le parti de Charles XII. Tous profitèrent de cette amnistie, excepté Stanislas Lesczinski qu'on nommait le palatin de Posnanie et Stanislas Poniatowski. Le roi de Suède ouvrit à ces deux illustres exilés un asile dans son duché de Deux-Ponts.

La diète fut prorogée où, comme on disait d'un nouveau mot, limitée au 51 décembre 1712 ; par ce moyen on voulait éviter qu'elle ne fût rompue par le caprice du premier nonce; car, par un simple ajournement, ses décrets subsistaient au moins provisoirement. Les troupes russes quittèrent successivement le territoire de la république.

Avant la fin de l'année 1741, Stanislas Chomentowski, palatin de Masovie, fut euroyé à Constantinople où il négocia le renouvellement de la païx de Carlowitz, lequel fut signé le 22 avril 1742. C'est le dernier traité qui ait été conclu entre la Porte et la Pologne. Il y fat stipulé que le roi de Suède pourrait librement traverser la Pologne pour se rendre dans ses états, et que les troupes russes ne pourraient demeurer en Pologne.

Ce fut à cette époque, savoir le 20 août 1714, Rahver qu'il fut conclu à Rydzina ou Reissen, château situé près de Lissa ou Lezno, un traité d'amitié entre la France et le roi de Pologne, électeur de Saxe. Le baron de Besenval, ambassadeur de Louis XIV, le signa pour ce prince; Jean Szembek, primat du royaume, et le comte de Flemming, ministre de l'électeur, pour Auguste II. Les deux souverains se promettent d'employer leurs offices pour procurer le rétablissement de la paix dans toute l'Europe. Art. 2.

Le roi de Pologne en particulier interposera ses offices pour accélérer la conclusion de la paix entre le roi de France et l'empereur, se réservant cependant de fournir son contingent comme membre de l'Empire. Art. 3.

Le roi de France promet de même d'agir, nou-sculement à la Porte pour assurer le maintien de la paix entre les Turcs et la Pologne, mais aussi auprès du roi de Suède pour sa réconciliation avec ses ennemis et pour le rétablissement de la paix dans le Nord. Ant, 41.

Gaerre des troupes saxonnes, 1715.

Charles XII revenu en Poméranie en 1715, pensait à recommencer la guerre avec la Pologne; nous avons fait connaître les circonstances qui ne lui permirent pas d'exécuter ee projet. Délivrés ainsi de la peur d'un ennemi étranger, les Polonais recommencèrent la guerre civile. Quoiqu'Auguste II eût promis de renvoyer en Saxe les troupes étrangères, elles n'avaient pourtant pas quitté encore le territoire polonais. La noblesse soupçonneuse ne voyait dans les délais que le roi mettait à satisfaire aux vœux de la nation, qu'un dessein d'opprimer sa liberté. Son imprévoyance ne sentait pas qu'il aurait été dangereux de dépouiller le royaume de troupes aussi long-temps que Charles XII, placé en sentinelle sur les frontières méridionales, épiait l'occasion d'y faire entrer les Turcs et les Tatars, ou que, revenu en Poméranie, il méditait d'autres projets d'invasion. A la vérité les Polonais peu habitués aux inconvéniens inséparables de l'existence d'une armée permanente, trouvaient que

<sup>4</sup> Voy. Mémoires du maréchal d'HUXELLES, président du conseil des affaires éleungères, dans les Mémoires de TESSÉ, vol. 11, p. 326.

la ressource des confédérations, exigenient qu'on satissit promptement à leurs besoins, étaient choses trèsonéreuses. Au mois de septembre 1715, il y ent un commencement de révolte dans le palatinat de Cracovie, où plusieurs Saxons, détachés pour faire rentrer les contributions, furent tués. Le 10 octobre sui- Confedération vant, l'armée du royaume et, le 26, celle du grand-1715 duché, se confédérerent à Tarnogrod contre les Saxons qu'ils traitèrent d'ennemis publics. Les deux partis se firent dès-lors la guerre; mais les Polonais y essuyèrent plus de perte que les Saxons, parce qu'on se battait dans leurs terres. Le sénat délégua Étienne Humiecki et François Zaluski, palatins de Podolie et de Tchernigovie, ainsi que le feld-marcohal comte de Flemming, général des Saxons, pour apaiser ce tumulte: le 18 janvier 1716, il fut conclu à Rawa un accord d'après lequel le roi devait, antérieurement aux diétines qui précéderaient la prochaine diète, fixer l'époque du renvoi des Saxons; dans l'intervalle, les palatinats devaient payer pour leur entretien une contribution qui fut fixée à 17 tympf par feu.

Cet arrangement ne fut pas ratifié par les confédérés, et la guerre recommença avec d'autant plus de chaleur que la Grande-Pologne et la Lithuanie qui jusqu'alors s'étaient tenues neutres accédèrent à la confédération. Le tzar dont l'armée était rentrée en Pologne, offrit sa médiation, qui fut acceptée. Des conférences furent ouvertes, le 15 juin, à Lublin; le prince Grégoire Dolgorouki s'y acquitta des fonctions

de médiateur, et, le 4 juillet, on convint d'un armistice pendant lequel les troupes ne devaient exiger ni vivres ni solde, et les Saxons quitter Léopol et Zamose.

L'armistice fut rompu par un événement fâcheux. Le général saxon Friese fit rentrer par force quelques contributions arriérées dans le palatinat de Sandomir. Le fils du castellan de Sochaczow, nommé Lascizewski, qui était capitaine de la noblesse du district, ayant refuse de payer pour ses terres, le général fit enlever quelques-uns de ses bœuss; par forme de représailles, Lascizewski s'empara de cinq chevaux saxons. Friese s'étant rendu maître de sa personne . le fit pendre sur la place du marché de Sandomir, comme voleur de chevaux. Cette action aussi imprudente qu'atroce, dont le général n'évita la punition que par une prompte fuite, ralluma le feu de la guerre civile. Gniadowski prit de force Posnanie où il y avait garnison saxonne, et commit des horreurs contre les habitans innocens. De là il marcha en Prusse, pour forcer cette province d'entrer dans la confédération. Le 5 octobre, il fut mis en déroute à Kovalevo, par Bose, général saxon.

Paix de Var-

On reprit les conférences de Lublin, mais on les transféra à Varsovie où un nouvel accord fut signé le 3 novembre 4716. L'armée saxonne devait quitter le royaume dans un délai de vingt-cinq jours, pour ne plus y revenir; les confédérations conclues contre elle étaient irrévocablement cassées; tout ce qui s'était passé depuis le commencement de la guerre de Suèdo devait être plongé dans un éternel oubli ; la confédération de Sandomir fut abolie comme n'ayant plus de Décrets contre but; un article par lequel, à la demande de l'évêque de Cujavie, il fut décrété que les églises bâties par les dissidens depuis 1632 seraient détruites et leur culte restreint aux maisons particulières, sans plein chant, sous peine d'amendes péruniaires, de prison et d'exil, excita une grande fermentation.

Une diète convoquée pour le 30 janvier 1717 rati
Diète estrac
dialité de Var
fia cet accommodement, et, le 1er février, il fut tenu soire, 1717. une nouvelle diète dans une forme toute extraordinaire et on la nomma diète générale des États du royaume. D'après ce dont on était convenu, Stanislas Ledochowski qui avait été maréchal de la confédération, y fit les fonctions de maréchal de la chambre des nonces ; les sous-maréchaux et conseillers représentèrent les nonces. Cette assemblée ratifia encore une fois tout ce qui avait été convenu le 3 novembre 1716 et ratifié le 30 janvier 1717, et ne dura en tout que sept heures.

La diète de Grodno de 1718 offre deux circons- Diète de Grodeo, 1718. tances remarquables. Ce fut à cette diète que pour la première fois, on exclut du droit de voter un nonce réformé, quoiqu'aucune loi n'eût défendu jusqu'alors aux dissidens de siéger au sénat, et de parvenir aux hautes dignités, pourvu qu'ils ne fussent pas Anabaptistes, Quakers ou Sociniens. L'exclusion du nonce André Piotriwski se fondait sur un article qu'on avait glissé dans les constitutions du 30 janvier 1717. La seconde circonstance remarquable de la

diète de 1718, c'est que le tiberum veto, cette peste de l'ordre public, y fut formellement confirmé pour toujours.

Allianer de Vienne, 1719.

Dans les négociations d'Aland, qui avaient eu lieu entre Charles XII et le tzar en 1718, Pierre Ier se montra disposé à sacrifier Auguste II à la haine implacable du roi de Suède; et l'Europe allait probablement voir Pierre Ier et Charles XII alliés pour rétablir Stanislas sur le trône des Piasts, lorsque la mort mit fin à tous les projets du monarque suédois, le 11 décembre 1718. Le secret de la négociation avait été trahi , les puissances dont les intérêts y étaient concernés, savoir l'empereur et les électeurs de Saxo et d'Hanovre, conclurent le 5 janvier 1719 à Vienne, une alliance ayant pour objet la conservation de leurs états contre les projets du ministre ambitieux qui machinait la nouvelle ligue du nord. Quoique Auguste II n'entrât dans l'alliance de Vienne qu'en sa qualité d'électeur de Saxe, il y stipula cependant comme roi de Pologne, puisqu'outre son contingent saxon de 6,000 hommes, il promit de fournir comme roi de Pologne, d'autres 10,000 hommes, ou le quart de l'armée combinée.

Pais de Stockholms, 1720.

La haine qu'en Pologne on avait vouée aux Suédois, s'était beaucoup calmée depuis leurs malheurs; elle avait changé d'objet en se portant sur les troupes russes, qui prolongesient leur séjour en Pologne. La présence de ces étrangers excitait d'autant plus de mécontentement, que le bruit des négociations d'Âland pouvait faire craindre les projets ambitieux du

tzar. Charles XII étant mort, le désir de se réconcilier avec la Suède prévalut sur toutes les autres considérations. Le général Poniatowski fut envoyé à Stockholm pour négocier la paix. Des articles préliminaires furent signés le 7 janvier 1720. On convint d'une suspension d'armes jusqu'à la conclusion de la paix définitive. Chaque partie renonce à ses prétentions ; mais, dans le cas où la Suède serait obligée de céder quelques provinces, elle ne s'opposera pas à ce que la Pologne en acquière quelque chose. La paix d'Oliva est confirmée. La Suède aidera à maintenir l'indépendance de la Pologne; en conséquence, la reine ne reconnaîtra d'autre roi de Pologne qu'Auguste II; néanmoins Stanislas Lesczinski conservera, sa vie durant, le titre de roi, et Auguste lui paiera; une fois pour toutes, un million de rthlr. Ces conditions seront indépendantes de la conclusion de la paix entre la Suède et ses ennemis. Les deux parties s'accorderont pour mettre des bornes à la prépondérance du tzar. Ce traité fut tenu fort secret. Ce fut ainsi que la guerre finit entre la Suède et la Pologne, car les articles préliminaires ne furent pas changés en paix définitive.

Nous terminerons ici l'histoire de la Pologne; les treize dernières années du règne d'Auguste II appartiennent à notre huitième période.

## SECTION V.

## Duché de Courlande jusqu'en 1717 1.

Prédéric; due de Courlande, -1612; Frédéric, fils aîné de Gotthard Kettler, premier duc de Courlande qui, conjointement avec Guillaume, son frère, avait succédé à son père en 1587, régnait encore au commencement de notre septième période; mais à la place de son frère, déclaré déchu du duché par la diète de Pologne en 1616, il avait à côté de lui une administration polouaise qui gouvernait la part du duché censée avoir appartenu à Guillaume, quoiqu'il n'y eût jamais eu de véritable partage entre les deux frères, et qu'au surplus Guillaume eût laissé un fils.

Depuis 1621 la Courlande regardée comme provieure polonaise, fut le théâtre de la guerre entre la Suède et la Pologne, et Frédéric, comme vassal de la république, combattit dans ses armées. Deux fois Mitau fut pris par les Suédois en 1621 et 1625, et quoique Frédéric recouvetts as capitale par la trève d'Altmarck de 1629, cependant il fut obligé de laisser, par un acte particulier du 7 juin 1650, à la Suède et à la ville de Riga, Neumünde, Spilwe et Dalen, jusqu'à la future paix.

Rétablissement du duc Guillaume, Après la mort de Sigismond, la diète de convocation accorda le 21 mars 1631, la grâce du duc Guillaume, à condition que se contentant du titre ducal

<sup>·</sup> Suite du vol. XXII, p. 115.

et d'urn apanage déterminé, il ne se mèlerait pas du gouvernement, ni ne formerait aucune prétention après la mort de Frédéric, parce qu'alors le duché de Courlande appartiendrait en entier à Jacques, fils de Guillaume, Frédéric âgé de soixante-quatre ans n'ayant pas d'enfant. Dans l'investiture que Wladislaw IV accorda le 14" septembre 1655 à Frédéric, Jacques fut simultanément compris, mais quoiqu'il fût parvena à l'âge de vingt-trois ans, Frédéric conserva seul le gouvernement.

Lorsqu'en 1654 la guerre entre la Suède et la Pologne se renouvela, Frédéric obtint, avec l'agrément de Wladislaw IV, la neutralité de son duché; la trève de 1635 ne lui rendit pas les trois endroits que celle de 1630 ayait laissés entre les mains des Suédois.

Avec le consentement des États du duché, et l'antorisation du roi de Pologne du 24 avril 4638, Frédéric transféra le 20 juillet 1638 le duché de Courlande à son neveu Jacques, en se réservant cependant le gouvernement sa vie durant. Cette espèce de cession n'était qu'une pure affaire de forme, par laquelle le duc voulait assurer la succession à son neveu. Celui-cir ceçut le 19 février 1659, l'investiture royale, après avoir promis d'accorder quelques avantages aux Catholiques et de leur bâtir une église à Mitau, et une autre à Goldingen, avec une dotation suffisante.

Le duc Guillaume étant mort le 11 avril 1640 à ton-less. Lucklau en Pomérauie, et Frédéric le 16 août 1642, ton-less. Jacques fut introduit dans le gouvernement par une commission polonaise. Le recez de cette commission

America Carock

du 29 novembre 1642, fit quelques changemens dans l'organisation publique, contre lesquels il n'y eut pas de réclamations, parce que les altérations provenaient de la noblesse. Jacques était un prince instruit, habile, actif et bien pensant. La Courlande lui eut infaniment d'obligation et depirt florissante sons lui. Le

Fondetion la colonie de Tabago. finiment d'obligation et devint florissante sous lui. Le duc profita de la situation avantageuse de son pays et de l'ordre qui régnait dans ses finances, pour établir un commerce lucratif qu'il faisait pour son compte, en achetant les grains de la Pologne, et les vendant à l'étranger à un prix pour lequel les négocians de Riga, ville alors suédoise, ne pouvaient pas concourir avec lui. Il hatit un grand nombre de vaisseaux, et fit faire des voyages de découverte. Il fit établir divers comptoirs sur la côte des Dents, en Guinée, et construire le fort S. André à l'embouchure du fleuve de ce nom , possession d'autant plus importante, que les habitans des pays de Drewin et d'Adow ne souffrent guère d'établissemens européens. Les Courlandais faisaient, de ces comptoirs, la traite des noirs avec les Antilles. Ce' commerce fit naître au duc le désir d'avoir lui-même une possession dans cet archipel. L'île de Tabago était alors déserte; mais l'Angleterre y formait des prétentions, parce qu'en 1626, un certain Thomas Warner en avait pris possession. Le roi Jacques Ier y renonça en faveur du duc de Courlande, son filleul. Celui-ci la fit peupler en 1642, et y bâtit Iacobstadt. Olivier Cromwel, avec lequel il conclut, en 1652, un traité, confirma cette possession. L'état florissant de la colonie ayant excité l'avidité des Hollandais, deux

habitans de la Zeelande, les frères Lambsten conçurent le projet de s'en emparer. Pour se ménager une puissante protection, ils offrirent de tenir l'île comme fief de la couronne de France : leur proposition fut acceptée, et Louis XIV créa un des deux frères baron de Tabago. Ils se mirent en possession, par ruse et par violence, du fort courlandais, que le gouverneur leur remit, à condition qu'ils restitueraient l'île au duc Jacques, lorsqu'il reviendrait de Suède où il était prisonnier de guerre, ainsi que nous le dirons incessamment.

Après sa délivrance, le duc fit des démarches infructueuses auprès des frères Lambsten et auprès des États-généraux pour rentrer dans Tabago, sa propriété. Il réclama alors la protection de Charles II, roi d'Angleterre, au père duquel il avait rendu d'utiles services, en l'aidant dans la guerre civile. En 1680, le roi le fit mettre en possession de cette île par le gouverneur de la Barbade. Plusieurs Allemands et Courlandais s'y fixèrent alors, et le duc conclut, avec un Anglais, nommé John Poyntz, un traité par lequel celui-ci s'engagea à y établir 1,200 colons; mais le gouvernement anglais, qui craignait que Tabago ne fit du tort aux plantations de sucre de la Barbade, contraria l'exécution de ce marché, de manière que les colons courlandais abandonnés sans secours, se rembarquèrent en 1683, et que l'île resta déserte.

Le 30 décembre 1643, Jacques conclut un traité Traité de d'amitié et de commerce avec la France. Les deux la France, 1643. puissances s'y promettent un secours mutuel contre

XXXIV.

26

Mikhailowitsch.

leurs ennemis, et à leurs sujets réciproques la liberté du commerce dans leurs états. Le duc promit d'observer la neutralité dans toutes les guerres de France, de ne jamais prêter ses vaisseaux aux ennemis de cette nation et de permettre au roi de recrutér des soldats en Courlande. Les sujets du duc furent exemptés du droit d'aubaine.

Traités de neutralité avi la Suède et l Russia Pour garantir ses créations des dévastations que le renouvellement de la guerre entre la Suède et la Pologne faisait craindre, il pensa à assurer pour ce cas à la Courlande la neutralité. Il en obtint la promesse de la part de la veine de Suède par un traité qu'il conclut avec elle le 4 juin 1647. Il paya cet engagement par la concession d'avantages considérables en faveur des Suédois, pour le commerce et principalement pour le ravitaillement de leurs armées en cas de guerre. Il procura à son pays la même neutralité de la part de la Russie par un traité qu'avec l'autorisation du roi Jean-Casimir il conclut le 47 juin 4656 avec le tar Alexis

Au mois de septembre de la même année, la guerre si long-temps prévue entre la Pologne et la Suède éclata effectivement. Que de peine le duc de Courlande ne se donna-t-il pas pour préserver son pay des désastres qui sont les compagnons inséparables de toute guerre ! Que de négociations, que de projets et de coutre-projets ! que de menaces alternantes avec les offres les plus séduisantes pour entraîner le duc dans un parti 'contraire à son devoir vassalitique ! Tantôt Charles X refusait de reconnaître la neutralité stipu-

lée en 1647, parce que l'engagement pris par la reine Christine avait expiré avec son abdication ; tautôt il l'accordait selon que l'état de ses affaires lui rendait ou la guerre ou la négociation plus avantageuse. Tantôt le duc essavait de se racheter de toute participation aux hostilités par une somme d'argent; tantôt il entrait dans une négociation simulée pour se soumettre à la Suède ou pour acquérir la souveraineté, négociation qu'il sut faire traîner en longueur en faisant naître toutes sortes d'incidens. Que de journées pénibles passées dans les délibérations! que de nuits d'angoisse! Cet excellent prince ne se borna pourtant pas à écrire, à solliciter des protecteurs, à apaiser des passions; il fit aussi tout ce qui était en son ponvoir pour mettre son petit pays en un état de désense qui pût appuyer ses négociations; sa marine était de dix vaisseaux de guerre, il prit des mesures pour la renforcer, s'il était nécessaire, de 34 navires armés appartenant au commerce. Il fit entourer Mitau de fortifications modernes composées de seize bastions et le château attenant de cinq bastions, et porta son armée à 15,000 hommes.

Au milieu de ses embarras, le duc fit une acquisi- Acquisition tion qui fut très-importante pour lui. Le district de Pilten ou l'évêché de Courlande avait été vendu, en 1559, par le dernier évêque à Frédéric II, roi de Danemark, qui le sécularisa et le donna à titre d'apanage à son frère Magnus, le même que le tzar Iwan IV Iwanowitsch II décora, en 1510, du titre de roi de Livonie et détrôna au bout de quelques années. Après



sa mort, le roi de Danemark, par un traité conclu à Varsovie, le 7 juin 1587, céda à la Pologne, pour une somme de 30,000 rthl., ses prétentions sur Pilten. Le margrave George-Frédéric de Brandebourg, qui administrait la Prusse au nom du duc Albert-Frédéric, incapable de régner, avança ces 30,000 rthl., et obtint l'évêché à titre de gage, malgré les protestations du duc de Courlande, auquel le prince Magnus avait anciennement cédé ses droits sur ce pays, en se réservant la jouissance sa vie durant. En 1612, le duc Guillaume s'arrangea avec la veuve de Jean-Frédéric, à laquelle il assura une pension viagère de 1,000 florins et le remboursement des 30,000 rthl. Grace à la mauvaise administration de ce prince, il ne put pas effectuer ce paiement, ni même payer exactement la pension, quoiqu'il eût le gouvernement du pays. Lorsqu'après la destitution du duc Guillaume des commissaires polonais prirent possession de ses états, ils donnèrent au district de Pilten une organisation nouvelle; ils le déclarèrent évêché et starostie, faisant partie de la Pologne, y établirent un gouvernement polonais et adjugèrent les revenus seigneuriaux à la douairière de Brandebourg. Cette princesse les abandonna à un gentilhomme courlandais, nommé Hermann Maydel, pour une somme de 30,000 rthl. Tous les domaines furent hypothéqués à ce préteur, que la margrave nomma staroste à Pilten; car la commission lui avait abandonné le choix des premiers magistrats 1. La margrave étant morte en 1639, le duc de Courlande prétendit qu'avec elle son droit avait expiré; mais le tribunal des relations de Wilna <sup>1</sup> en jugea autrement. Par sentence du 17 mars 1644, il fut décidé que Pôten resterait immédiatement soumis au roi, et que Maydel continuerait à en jouir à titre de tenuta ou gage, sauf les droits du duc établis par son titre d'investiture. Lorsque le roi de Suède fut en possession du pays, on convint d'un arrangement en vertu duquel Maydel ou son héritier remboursé des 50,000 \*thl. céda tous ses droits au duc qui avança à Charles X d'autres 50,000 \*thl. sur Pilten; Jean-Casimir, roi de Pologne, confirma cet arrangement.

Charles X se voyant, en 1657, assailli de tout côté, in des commençait à désespérer de se maintenir dans le du-Court ché de Prusse; cette crainte lui fit désirer d'autant plus vivement la possession de la Courlande, qu'il la regardait comme une dépendance nécessaire de la Livonie, qu'il était bien résolu de ne céder dans aucun cas. Il se décida à s'emparer de la personne du duc, dont l'éloignement devait aplanir les difficultés. Le comte Robert de Douglas, gouverneur de Riga, eut ordre d'exécuter ce coup, aussitôt que les Suédois se furent débarrassés des Russes par la suspension d'armes du 23 avril 1658. Douglas se servit pour cela d'un colonel nommé Jacques d'Yxküll, qui surprit le duc la nuit du 29 septembre, et l'arrêta avec Louise-Charlotte de Brandebourg, son épouse, qui était sur le point d'accoucher, et avec leurs six enfans. Toute Voy. vol. XXII, p. 115.

- Comple

cette famille fut transportée à Riga, et plus tard à Iwangorod. La conduite de Charles X, dans cette circonstance, excita tant d'indignation, qu'il crut nécessaire de la justifier par un mémoire qu'il fit imprimer.

Rétablisse ment du due

Nous avons raconté 1 avec quel succès la cause du duc de Courlande fut plaidée à Oliva par Melchior de Felkersen, son chancelier. Voici ce qui fut statué per l'article 6 de la paix d'Oliva. Le duc de Courlande et sa famille seront conduits à Riga , dans l'espace de six semaines, à dater du 5 avril ; de là ce prince sera conduit dans le délai de quinze jours 2, à dater de la signature du traité, d'une manière convenable à sa dignité, sur les frontières de la Courlande, et tous ses biens, meubles, et ceux de ses sujets, qui n'ont pas été vendus, avec tous les papiers et documens, seront rapportés à Mitau. Avant sa mise en liberté, il signera des réversales, par lesquelles il s'engagera à ne pas chercher à se venger du roi et du royaume de Suède, sauf la foi qu'il doit à la Pologne.

Jean-Casimir, de son côté, signa, le 20 avril, un diplôme par lequel il promit su duc de le protéger dans la possession de son duché et du district de Pilten. La restauration du duc ne fut pas complète. Indépendamment des hiers mobiliers qu'on ne lui rendit pas, et dont la valeur fat estimée, à 6,500,000

<sup>1</sup> Voy. vol. XXVIII, p. 268.

<sup>·</sup> Quatorze, dit le traité, d'après la manière de parler des Affemands et habitans du Nord.

rixdalers, il perdit le district situé sur la gauche de la Düna, du côté de Riga, l'île de Rünen, que ses prédécesseurs, avaient acquise des Danois, et ses préentions sur Sonnenbourg. Comme les Suédois remirent Bauske, seule place qu'ils tenaient encore en Courlande, aux commissaires polonais, le duc fut obligé de racheter cette place, en payant une somme de 10,000 florins. Il rentra dans son duché le 8 juillet, et s'établit provisoirement à Goldingen, parce que les troupes polonaises n'évacuèrent Mitau qu'au mois d'août. Il trouva son pays dévasté et sa navigation de truite. Ses vaisseaux de guerre et l'île de Tabago avaient été enlevés pendant sa captivité. Le commerce maritime des Courlandais ne se releva plus.

Jacques, duc de Courlande, mourut le 1° janvier 1682, laissant de son épouse, sœur du grand électeur de Brandebourg, trois fils et plusieurs filles.

Frédèric-Casimir, l'aîné des fils, qui avait trentedeux ans, lui succéda. Les écrivains du temps font le ione plus grantéloge de l'esprite du caractère dece prince. Ils louent sa bonté, sa générosité et son amabilité, ses talens, ses connaissances et son activité; ils regrettent sculement qui épris du faste qu'ilavait vu à la cour de France, il s'efforça de l'imiter en Courlando. Il avait un magnifique train de chasse, une fauconnerie, une chapelle composée des premiers virtuoses de son temps, un opéra italien, une écurie des plus beaux chevaux. Ce luxe épuisa ses finances et le força d'enager ses domaines. Il eut de vives discussions avec sa noblesse, qui tendait sans cesse à augmenter ses pré-

rédéric-Cair, 1682rogatives, et il conclut avec elle des transactions préjudiciables à l'autorité ducale.

Sa première épouse, Sophie-Amélie de Nassau-Siegen, morte en 1688, lui donna cinq filles dont trois parvinrent à un âge adulte. Il épousa ensuite Élisazbeth-Sophie, fille du grand électeur, qui accoucha de deux fils dont l'aîné seulement lui survécut. Entemps de cette famille, il reçut, le 24 avril 1697, le tzar Piesse voyageant incognito à la suite de ses ambassadeurs. Pierre, qui était fort mécontent de la manière dont il avait été reçu en Livonie, se plut beaucoup au milieu de la famille ducale à Mitau. L'affection qu'il conçut pour elle ne resta pas sans conséquence. Frédério-Casimir mourut bientôt après cette visite, le 22 janvier 1698.

Guillaume, 1698-1711. Frédéric-Guillaume, son fils, qui lui succéda, n'aparque six ana, le roi Auguste, en interprétation de l'acte constitutionnel de 1617, conféra, le 18 février 1698, la régence au due Ferdinand, frère de Frédéric-Casimir, lieutenant-général au service de Pologne. Elle lui était contestée par la duchesse douairière et par les trois principaux ministres du duc, Christophe-Henri de Puttkammer, grand-maître du pays, le chancelier Frédéric de Brakel, et le grand bourgrave Christian-Henri de Brinkers, qui se fondaient sur le même acte, dont les dispositions leur paraissaient en effet favorables. Le roi, par considération pour l'électeur de Brandebourg, changea sa première décision, et, par un diplôme du 9 juillet 1698, nomma la duchesse tutrice de son fils, tant qu'elle

i Limb

resterait veuve, de manière qu'elle serait seule chargée de l'éducation du jeune duc, et gouvernerait avec l'aide du duc Ferdinand et des conseillers ducaux. Ceux-ci reconnurent le duc sous le titre d'administrateur, et convinrent avec lui que dorénavant la régence appartiendrait toujours au plus proche agnat. La minorité se passa très-tranquillement; la duchesse donna à son fils une excellente éducation, et l'administrateur laissa aux conseillers la direction des affaires. C'était un prince distingué, qui avait eu occasion d'acquérir une grande expérience, surtout en affaires. militaires, car il avait servi depuis sa première jeunesse, tantôt dans l'armée de Brandebourg, tantôt dans celle de Pologne, et avait vu beaucoup de pays. Naturellement économe, il diminua considérablement ou éteignit pendant sa régence les dettes que son frère avait laissées.

Sous le règne de Frédéric-Casimir, Jean-Charles Porte de To baron de Blomberg, envoyé de Courlande à Londres, avait conclu avec Poyntz un nouveau traité pour repeupler l'île de Tabago, et Poyntz avait été nommé, en 1695, gouverneur de l'île; mais diverses circonstances avaient empêché l'exécution du projet. Un nouveau traité avait été projeté, en 1698, avec une autre compagnie, lorsque Frédéric-Casimir mourut. Les régens envoyèrent à Londres un des conscillers ducaux, nommé Prætorius, étranger au commerce ct n'ayant aucune idée du pays où ils voulaient former des colonies; ils firent des prétentions exagérées. Cependant Prætorius termina, le 50 octobre 1699, avec

une société qui s'engagea à défricher 50,000 acres. Mais le roi Guillame III, à la sanction duquel ce traité fut soumis, déclara la concession de 1664 nulle, éteinte et au surplus préjudiciable au intérêts de l'Angleterre 1.

Depuis cette époque il ne fut plus question de repeupler Tabago pour compte des ducs de Courlande, et leur pavillon anciennement si considéré, cessa de paraître dans la mer Atlantique.

L'administr teur prend par à la guerre de Nord, L'homeur guerrière de l'administrateur (c'est les seul défaut qu'on lui reproche), l'entraîna en 1700 à une démarche qui devint pernicieuse à son pupille. Auguste II syant commencé la goerre contre le roi de Suède, il se charges, conjointement avec le baron de Steinau, du commandement de l'armée saxonne. Après la perte de la bataille de Riga, le 19 juillet 1701, il fut très-mal recu par la noblesse de Courlande qui l'accabla de reproches; il quitta le duche, se rendit d'abord à Dantzig, et de là pendant quelques temps à Cassel auprès du landgrave, son heau-frère 2, et ne vit plus sa patrie. La duchesse mère quitta aussi la Courlande le 12 novembre 1701 avec son fils et les filles de son époux, et se reudit d'abord auprès de son frère, le premier roi de Prusse. Le 50 mars 1705 elle épousa

Ces détails sont tirés de l'ouvrage de PARTORIUS, Tabago insulae Caraibica: in America silae falum, a brevis et succincta insulæ hujus descriptio, tribus constans capitibus, etc., Groningæ, 1727, in-40.

<sup>3</sup> Le landgrave Charles avait épousé Marie-Amélie, sœur de Frédéric-Casimir et de l'administrateur.

le margrave de Bayreuth et conduisit avec elle le duc, son fils. Charles XII prit possession du duché de Courlande à la fin de l'année 1702.

Ce pays resta pendant plus de deux ans sous la domination suédoise; il changea ensuite plusieurs fois de maîtres, mais après la bataille de Pultava il fut définitivement perdu pour la Suède.

Dans l'entrevue de Marienwerder > le tzar Pierre Majorité de avait promis au premier roi de Prusse de rétablir le hume, 1709. jeune Frédéric-Guillaume, neveu du roi, dans la possession de ses duchés de Courlande et Sémigalle, de l'attacher à sa maison par un mariage avec une princesse russe et de le soutenir par de l'argent. Aussitôt que les ministres co-régens furent avertis de ce qui s'était passé à Marienwerder, sans prendre le consentement de l'administrateur ils déclarèrent leur prince majeur, quoiqu'il n'eût pas tout-à-fait dix-huit ans, et convoquèrent en son nom les États qui lui accordèrent, le 29 novembre 1709, de l'argent pour faire le voyage depuis Bayreuth où il était toujours. Frédéric-Guillaume arriva par eau à Libau, le 13 mai 1710. Ce prince venait avec les meilleures dispositions et il aurait peut-être beaucoup fait pour la Courlande, si Dieu lui avait donné vie. Le jour de son arrivée il dis-Fondation de tribua un ordre qu'il venait de fonder, et qui était commissance. consacré à la reconnaissance, idée qui certainement fait honneur à un jeune homme. Il voulait ainsi témoigner aux nobles du pays les sentimeus que leur loyauté lui avait inspirés. L'ordre dont le souvenir mé-

<sup>▶</sup> Voy. p. 59 de ce vol.

rite d'être conservé, était une croix de Malte, portant le chiffre du due, ses armes et quelques chaînettes (armes parlantes du nom de son aïeul Kettler) et la légende : Pour les honnêtes gens (celle-ci en français ). Il devait se composer d'un chancelier , de deux conseillers, des ministres du prince, de douze nobles Courlandais et d'autant d'étrangers sans distinction de religion. Les statuts prescrivaient aux chevaliers d'envoyer leur portrait, pour en décorer la salle de l'ordre, de célébrer la fête de l'ordre en distribuant des aumônes et par des actes de bienfaisance. de secourir leurs confrères tombés dans le malheur sans leur faute, de payer leur rançon s'ils étaient faits prisouniers de guerre, de ne souffrir dans leur sociéténi rixe ni aucun vice . d'être dévoués au chef c'est-àdire au duc.

Deux choses inspirèrent aux Courlandais une prévention favorable à leur nouveau due : la facilité avec laquelle il répondait en latin aux discours qu'on lui adressait en cette langue qu'il possédait parfaitement, et l'attachement qu'il montra pour le luthéranisme; car on avait craint que sa mère ne lui inspirât, des sentimens calvinistes.

Frederic Guillaume avec une princesse russe,

Frédéric-Guillaume trouva ses domaines dévastés, insertins ses maisons détruites, ses sujets ruinés; il aurait manqué du récessaire sans les possessions que par sa mèreet son aïeule, il avait à l'étranger, et s'il n'avait eu deux puisans soutiens dans le roi de Prusse et le prince de Mentchikoff, favori de Pierre l''. Par ordre du dernier, les troupes russes évacuèrent les duchés

au mois de juin 1710. Le 24 de ce mois, les ministres du duc conclurent avec le tzar une double alliance, l'une politique, l'autre de famille. Par la première le tzar promit au duché une parfaite neutralité, en se réservant le passage pour ses troupes, et plusieurs avantages pour la navigation et le commerce de ses sujets. Par le second traité, le tzar accorde au duc la main de sa nièce Anne Iwanowna, fille de son frère Iwan Alexiéwitsch, qui avait été son corégent, princesse âgée de dix-sept ans. Elle apporta au duc une dot de 200,000 roubles. Le duc s'engagea à lui payer annuellement 8,000 roubles à titre d'intérêts à 5 p. 6 d'un capital de 160,000 roubles hypothéqué sur des domaines, un morganaticum 1 de 10,000 roubles ou les intérêts à 6 p. 2, et 15,000 roubles par an pour ses épingles. Il s'obligea aussi à lui faire bâtir une chapelle à Mitau pour y exercer la religion grecque. S'il naissait des enfans de ce mariage, les capitaux leur appartiendraient, mais le duc jouirait des intérêts. Si la princesse mourait avant le duc sans laisser d'enfans, les 200,000 roubles deviendraient propriété du duc. Si la princesse survivait au duc sans qu'il y eût des enfans, les 200,000 roubles avec tous les acquêts passeraient à la duchesse, et elle jouirait d'une pension annuelle de 40,000 roubles avec un château pour sa résidence. Si, le duc mourant le premier, il y avait des enfans, la pension serait diminuée de 10,000 roubles; si, dans ce cas, la duchesse se remariait, elle perdrait la pension entière et la résidence, et céde-

Présent du lendemain.

rait la moitié des 200,000 roubles à ses enfans. Il nous a part nécessaire de faire connaître les dispositions d'un traité qui devait contribuer au bien-être de la Courlande et devint la source des calamités qu'elle éprouva dans le dix-huitième siègle.

Cependant l'administrateur s'était plaint au roi de Pologne de ce que les ordres qu'il envoyait en Courlande n'étaient pas exécutés, et qu'en méconnaissant son autorité on y organisait un nouveau gouvernement. En réponse à cette plainte, Auguste II adressa, le 12 novembre 1710, aux Courlandais l'ordre d'obéir en tout au duc Ferdinand; ordre superflu, parce que Frédéric-Guillaume, après avoir été marié le 11 novembre 1710 à Pétersbourg à Anne Iwanowna, avait été attaqué, le 4 janvier 1711, d'une fièvre chaude qui ne l'empécha pourtant pas de se mettre en route; arrivé, le 21, à Kippingshof en Ingrie, il expira.

Comme il était possible que la jeune duchesse fût enceinte, le tzar l'envoya en Courlande avec quelques régimens, et ordonna à Mentchikoff, gouverneurgénéral de la Livonie, de veiller à ses intérêts.

Ferdinand, depuis 1711. Ferdinand, âgé alors de cinquante-six ans, était le successeur légitime de son neveu; il se trouwait à Dantzig. La mauvaise intelligence qui régnait depuis 1701 entre ce prince et la noblesse du pays reçuit aussitôt un nouvel accroissement. Ferdinand refusa sa ratification au contrat de mariage de son neveu, déclarant que la pension promise à la jeune duchesse aurait, même dans des temps plus heureux, surpassé

les forces du pays. La noblesse tint, le 12 mars 1712, une conférence fraternelle qui confirma tous les actes du dernier duc comme provenant d'un prince majeur, ordonna une imposition, et envoya des députés à Dantzig pour opérer une réconciliation avec le nouveau duc et l'inviter à venir prendre les rênes du gouvernement. Ferdinand refusa de traiter avec ces députés, comme nommés par une assemblée illégale, et resta à Dantzig, en prétextant que la Courlande n'offrait pas de sûreté pour lui, aussi long-temps qu'il s'y trouvait des troupes russes. Il commit la faute de ne pas prendre à Varsovie l'investiture de son duché; ce qui fut cause qu'il ne put pas se faire prêter serment.

La jeune duchesse douairière s'établit à Annenbourg, Perte de Pilprès de Mitau, et employa son argent à racheter les domaines ducaux engagés pour des sommes très-inférieures à leur valeur, ou dont les revenus accumulés avaient éteint, à peu de choses près, le capital avancé, de manière qu'avec des sommes peu considérables elle acquit une grande partie des revenus, tandis que le duc Ferdinand ne tira rien du pays. Les États du pays de Pilten, brouillés avec lui d'une manière plus forte encore que ceux de Courlande, supplièrent le roi de Pologne de les soustraire à la domination de ce prince; Auguste II y consentit volontiers. En 1717, le district de Pilten fut entièrement détaché de la Courlande et réuni à la Pologne, sous une régence particulière.

Cependant les discussions interminables entre le duc et les États, les désordres et actes de violence qui misie en résultèrent, engagèrent la république à envoyer dans le duché une commission composée d'Alexandre Horaïn, évêque de Samogitie; du comté de Dönhof, grand-porte-épée de Lithuanie; du grand-chancelier Jacques comte de Skrzynno-Dounin, et de Jean-Sigismond de Wahlen. Cette commission tint sa première séance le 44 juillet 1717, et déclara le duché vacant jusqu'à ce que le duc eût reçu l'investiture.

Comme Ferdinand n'était pas marié, il était probable que la maison de Kettler allait s'éteindre prochainement. Déjà les puissances limitrophes s'occupèrent-elles de la future succession. Pierre I° désirait la faire passer à sa nièce, la duchesse donairière; Auguste II à Jean-Adolphe II, dernier duc de Saxe-Weissenfels, qui lui avait rendu des services. Ce double but aurait été atteint si un accord très-secret qui fut conclu entre les deux monarques à Pétersbourg, le 12 décembre 1717, avait eu son exécution. Jean-Adolphe devait épouser Anne qui céderait à son époux les possessions considérables qu'elle avait en Courlande, ainsi que les réclamations qu'elle avait à faire pour son douaire; les États du pays se fondant sur le prononcé de la commission, devaient demander que la suspension du duc Ferdinand fût changée en destitution, et alors Auguste devait conférer le duché à Jean-Adolphe.

Les négociations d'Àland furent cause que Pierre le Grand auquel le baron de Görtz inspira,des sentimens contraires à Auguste II ne donna pas suite à ce traité. D'ailleurs le roi de Prusse rechercha la main

de la duchesse ou grand-duchesse Anne qui n'avait que vingt-quatre ans, pour son cousin-germain, Frédéric-Guillaume, margrave de Brandebourg-Schwedt. âgé de dix-sept ans. Cette intervention de la Prusse indisposa fortement le roi de Pologne : il déclara qu'en vertu de l'acte de 1589, le duché de Courlande, à l'extinction de la maison de Kettler, devait retourner à la république à qui seule appartenait le droit d'en disposer, mais qui probablement ne trouverait pas compatible avec sa sûreté de conférer ce fief à un prince de Brandebourg. Il est probable que si on avait laissé la république maîtresse du sort de la Courlande, ce pays aurait été partagé en starosties et serait devenue la proie de l'avidité des magnats polonais. Nous verrons au livre suivant comment ces projets furent anéantis par la politique des puissances limitrophes.

XXXIV.

## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

## DANS LE TRENTE-QUATRIÈME VOLUME,

DIXIÈME DE L'HISTOIRE DU XVIII SIÈCLE.

SUPPE DE LA TROISIÈME PARTIE DU LIVRE SEPTIÈME. SUPER DU CHAP. XIV. Histoire de Suède, de 1618 à la paix de Nystadt (1721).

SECT. XVII. Suite du rigme de Charles XII. Seconde partie de la guerre du Nord; guerre de Pologne; jusqu'à la paix d'Alternstadi (1700—1706). Campagne de 1700, p. 1.— Ba-willh de Narva, 2.— Convention de Birte du 8 mars 1701, 5.— Campagne de 1702, 7.— Campagne de 1703, 10.— Negociations de 1703, 10.— Élection de Stanisla Lescinalis, 1e. 1704, 12.— Alliance de Narva du 30 solu 1704, 14.— Alliance de Versovie du 28 novembre 1705, 16.— Campagne de 1706, 20.— Paix d'Alt-Ranatadd da 22 solut est septembre 1706, 23.— Conventions d'Alt-Ranatadd de 22 solut est septembre 1707, entre l'Autriche et la Sodde, 30.

SECT. XVIII. Suite du rigne de Charles XII. Troisième partie de la guerre du Nord; guerre de Russi de lequis 1703 jungu'à la bataille de Pullama (8 juillet 1709). Campagne de 1701 en Livonie, 31. — Campagne de 1704, 32. — Campagne de 1705, 35. — Campagne de 1706, 32. — Campagne de 1707, 35. — Campagne de 1708, 32. — Campagne de 1709, 40. — Bataille de Pullava, 41.

SECT. XIX. Suite du règne de Charles XII. Séjour du roi en Turquie (1709-1714). Séjour de Charles XII à Varnitsa, Paix du Proth, 47. — Charles refuse de quitter Varnitsa, 49. — Jonnée de Kala-Balik on du 13 février 1713,
 Séjour de Charles XII à Démotica, 56.

Sect. XX. Suite du règne de Charles XII. Quatrieme partie de la guerre du Nord, depuis le renouvellement de la grande alliance jusqu'à l'expulsion des Suedois de l'Allemagne (1709-1715). Traité de Moscou du 22 janvier 1701, 57. -Alliance de Dresde du 28 juin 1709, 58. - Alliance de Thorn du 6 octobre 1709, .- Alliance de Copenhague du 22 octobre 1709, ibid. - Alliance de Marienwerder du 28 octobre 1709, ibid. - Traité de concert de la Haye du 31 mars 1710, 61. - Second concert de la Haye du 4 août 1710, 62. - Suite de la campagne de 1710, 63. - Campagne de 1711, ibid. -Campagne de 1712, 64. - Premier congrès de Brunswick, 66. - Prétendu traité de Bender (1712), ibid. - Campagne de 1713 en Allemagne, 72. - Capitulation d'Oldenswort du 16 mai 1713, 73. - Premier traité pour le séquestre de Stettin et VVismar, du 21 juin 1713, ibid. - Second traité pour le séquestre de Stettin et de VVismar, du 8 juillet 1713, 74. -Troisième convention pour le séquestre, du 6 octobre 1713, 76. - Le due de Holstein-Gottorp est dépouillé de ses états , 79. - Second congrès de Brunswick, 80. - Campagnes de de 1713 et 1714 en Finlande, 81. - Intrigues du parti républicain à Stockholm, ibid. - Charles XII revient de la Turquie, 84. - Le roi de Prusse entre dans la figue du Nord , 85. - Alliauce de Versailles du 3 avril 1715, 86. - Siège et prise de Stralsund (23 décembre 1715), 87. - Le Hanovre accède à l'alliance du Nord, 90. - Alliances de 1715 couclnes per le tzar, 91.

Sucr. XXI. Suite du règne de Charles XII. Cinquième partie de la guerre du Nord, depuis la dissolution de la grande alliance jusqu'à la mort de ce prince (1715-1718). La Pologne sort de la grande alliance, 93.— Campagne de 1716, 95.— Négociations du tzar avec la Grande-Bretagne, 98.— Traité ul'alliance de 1736 entre la France et la Prasse, 99. — Le baron de Gotta, ministre de Charles XII, 400. — Conférence d'Àland, en 1718, 101. — Conférences d'Aland, en 1718, 103. — Mort de Charles XII, 115. — Caractère de Charles XII, 116.

SECT. XXII. Règne d'Ulrique-Éléonore (1718-1720). Sixième partie de la guerre du Nord. Élection d'Ulrique-Éléonore . 119. - Abolition de la souveraineté, 121. - Procès et exécution du baron de Gortz, 124. - Projede paix générale, 125. - Traités de Stockholm du 22 juillet 1719, 127. - Campagne de 1720, 128. - Paix de Stockholm du 20 novembre 1719, entre la Suède et le roi d'Angleterre , 129. - Traité d'alliance de Stockholm du 1 février 1720, 130. - Convention de Hambourg du 18 août 1729, 131. - Armistice de Stockholm avec la Pologne (1720), ibid. - Paix de Stockholm du 1 février 1720, entre la Suède et la Prosse, 132. - Convention de Stockholm du 31 mai 1720, 135 .- Paix de Stockholm du 14 juin 1720, entre la Suède et le Danemark , 136. - Convention de Frédériesborg du 16 juillet 1720, 140. -Abdication d'Ulrique - Eléonore (janvier 1720), ibid. SECT. XXIII. Avenement de Frédérie au trône de Suède; paix

SIGT. A.A. Anne au Frederic de Brouer, join de Nystud (1731). Avéament de Fréderic de Hesse, 143. —
Nouvelle forme du gouvernement, ibid. — Centinuation de la guerre entre la Suéde et la Russie, ibid. — Congrès de Nystad, 143. — Pair de Nystad, 144. — Pair entre la Suède et la Saze, 148. — Pair entre la Snède et la Pologne, ibid.

CHAP. XV. Histoire de Danemark, depuis 1618 jusqu'en 1720. SECT. L. Suite du règne de Christian IV, depuis 1618 jusqu'en

Act, I. Solle au regiet de Christian S. yapons Schrönige et 1668, 150. — Acquisition du comité de Pinaeberg, 151. — Corfia Ulefild, ministre de Christian IV, 152. — Nouvelles colonanaes su rela droits a la Sund, 153. — Traité de Madrid du 29 mars 1641, 155. — Geerre de 1643 avec la Suède, 156. — Paix de Brônnschro, en 1645, 158. — Traité de Christian and de 1645 avec le Etans-gérôux, sind. — Traité de la Haye du 15 février 1647, 158. — Famille de Christian IV, 159. — Contestation avec le parti aristocratique, 162. — Mort de Christian IV, 164.

SECT. II. Première partie du règne de Frédéric III, depuis 1648 jusqu'à la paix de Copenhague (1660. Interrègne de 1648, 165. - Capitulation favorable à l'aristocratie, 166. -Avénement de Frédéric III au trône, 168, - Traité d'alliance de la Haye (9 octobre 1649), 169. - Traité de Rédemption (9 octobre 1649), 170. - Disgrace d'Ulefeld, 171. - Traité de Copenhague de 1653 avec les États-généraux, 172. - Guerre d'Angleterre (1653), 173. - Traité de Rescission (1653), ibid. - - Paix de Westminster (1654), ibid. - Poste à lettre établie en Danemark (1653), 174. - Traité de garantie de Copenhague du 26 août 1656, ibid. - Diète d'Odensée de 1657, 175. - Guerre de Suède (1657), 176. - Alliance de Copenhague avec les États-généranx (1657), ibid. - Alliance de Copen-. hague de 1657 avec la Pologne, 177. - Alliance de Copenhague de 1657 avec le Brandebourg, 176. - Événemens de la guerre de 1657, 179. - Paix de Roskild (1658), ibid. - Traité de Copenhague avec le due de Holstein (1659), 180, - Renouvellement de la guerre (1658), ibid. - Privilège de la ville de Copenhague ( 1656 ), 181. - Traité d'alliance de Ripen avec le Brandebourg (1659), ibid. - Traité de Copenhague de 1660, 184.

SECV. III. Suite du règne de Frédéric II; révolution de 1660 et constitution de 1661. Diéte de 1690, 183. — Le clergé et les communes décrètent l'hérôtité du trône (de octobre 1690), 188. — Les trois États proclament la royauté héréditaire, 191. — Anaulation de la capitulation (16 octobre) et première prestation du serment, 193. — Seconde prestation du serment (16 novembre), ibid. — Acte de souveraineté (Enevolds Arve Regierings acte) de 1661, ibid. — Loi royale du 14 novembre 1665, 194.

SECT. IV. Suite du règne de Frédéric III, depuis la révolution

de 1869) jusqu'à an ment, cet 1870. Changement dans l'organisation de l'administration publique, 187. — Alliance de Paris du 3 août 1853, 189. — Ouvertore de la succession d'Oldenbourg, 200. — Lisions entre le Danemark et le Etats-générare, idéd. — Praisé de la Haya de 14 féreirs 1866, 8861. — Quadruple alliance de la Haya da 28 octobre 1866, 8861. — Gotres d'Angleterre, ibid. — Pair de Breda (31 juilles 1867), 204. — Traité de Londres du 29 novembre 1899, ibid. — Érection de la ville d'Altona (1666), ibid. — Construction de Frédérickhaya (1863), ibid. — Mort de Frédéric III, 2005.

SECT. V. Règne de Christian V (1670-1699). Affaires du dehors. Guerre du Nord de 1675, 207. - Alliance de Brunswick de 1672, 208. - Alliance de Copenhague du 20 mai 1673, 209. - Traité d'alliance de Copenhague du 26 janvier 1674, 211 .- Alliance de la Haye de 1674, 242. - Commenmencement de la guerre du Nord (1675), 213. - Alliance de Dobran (1675), 214. — Événemens de la guerre de 1675, ibid. - Alliance de Copenhague de 1676, 215. - Suite des événemens de la guerre, 217. - Paix de Fontainebleau (1679), 218. - Paix de Lund (1679), 219 .- Convention de Pinneberg de 1679, ibid. - Alliance de Cologne-sur-Sprée (1682), 221, -Alliance de 1682 entre la France et le Danemark , ibid. -Traité d'Alliance de 1689 avec la Grande-Bretague, 223, -Contestation du droit maritime, ibid. - Traité de Copenhague de 1691, 224. - Traité de subsides de 1692, ibid. - Déclaration de Gottorp de 1686, ibid. - Traisé de Moscon (1699). 226.

SECT. VI. Règne de Christian F (1670-1689). Affaires intiricures. Faveur de Schumscher, 227. — Succession d'Oldenhourg et de Delmeshort, 228. — Écretion de la compagnie du commerce des Indes occidentales (1671), 230. — Fondation de constés et de haronnies (1671), 231. — Sarre du roi, 1684. — Fondation de Tordre de Dasabrog (1671), 232.—Fondation de la segété du commerce de l'Islande (1681), 581. — Éclairage de Copenhague, 252. — Introduction de l'uniformité des poids et mesures (1684), ibid. — Nouveau code danois (1683), 233.—Renouvellement de l'ordre de l'Éléphant (1693), Grand privilége de la société du commerce des Indes orientales, ibid.

SECT. VII. Riggme de Frédèric IV jusqu'en 1720. Alliance de Drasde de 1699, 234. — Guerre du Nord, ibid. — Paix de Travenshal (1700), 235. — Organisation de la milice nationale, jbid. — Affranchissement des serfs (1703), ibid.— Livisons de Frédèric IV avec la granne alliance occidentale, 236. — Seconde guerre du Nord (1709), ibid. — Réunion du Sleswick ducal à la couronne, 236. — Paix de Stockholm (1720), 239.

SECT. VIII. Ducs de Holstein-Gottorp de 1616 en 1720. Frédéric III (1616-4659), 241. - Origine de la brouillerie entre les deux lignes de la maison da Holstein, ibid. - Ambassade à Moscou et à Ispahan, 242. - Érection du comté de Rantzau, 245. - Frédéric III en liaison avec la Suède, 246.-Traité de Copenhague du 12 mai 1658; le duc obtient la souveraineté du Sleswick, ibid. - Traité de Flensbourg (15 novembre 1658), 247. - Christian-Albert (1659-1694), ibid. - Alliance de Gottorp (1661), 248. - Convention de Gottorp (1661), 250. - Reces de pérequation (1663), 251. - Recez de Gliickstadt (1667), ibid. - Fondation de l'université de Kiel (1665), 252. - Démêlés pour la succession d'Oldenbourg et de Delmenhorst, 253. - Convention secrète de 1674, ibid. - Convention de Rendsbourg du 10 juillet 1675, ibid. - Paix de Fontainableau (1679), 255. - Prétention pécuniaire du roi de Danemark, 256. - Congrès d'Altona, 260. -Traité d'Altona, 261. - Frédéric IV (1694-1702). Liaisons avac la Suède, 264. - Allianec de Brunswick (1696), ibid. -Alliance de la Haye (1696), 265. - Congrès de Pinneberg , ibid. - Paix de Traventhal (1700), 266. - Recez de Hambourg (1701), 269. - Election schismatique d'Eutin, ibid. -

Alliance avec Louis XIV, 270. — Charlest-Frédéric (1702), ibid. — Contestation ave la régence, ibid. — Guerre de la roude, 271. — Alliance de Stochholm (1704), ibid. — Guerre d'Patin, ibid. — Contestation as miet du comét de Rantau (1706), 272. — Projest du barron de Gorts, 273. — Congrès de Hambourg (1707), 274. — Reeen de Hambourg de 1710, ibid. — Convention de Frédérichhodde (1613), 275. — Pries de Tonninges (1744), 276. — Reunion de Stewick dueal à la couronne danoise, ibid. — Charles-Frédéric est déclaré anajure (1716), ibid. — Paix de Frédérichhourg (1720), ibid. — Ibid.

CHAP. XVI. Histoire de la Pologne, depuis 1621 jusqu'en 1720, et de la Courlande jusqu'en 1717.

SECT. I. Rois de Pologne de la maison de Wasa, jusqu'en 1668, 278. — 1. Règne de Sigismond III (-1632), 279. — Guerre de Suède (1621-1629), ibid. - Interrègne , 281. - 2. Règne de Wladislaw IV (1632-1648), ibid. - Guerre de Russie (1638), ibid. - Paix de Wiazma (1634), 282. -Guerre avec la Porte (1633-1634), 285. - Guerre de Suède; trève de Stumsdorf (1635), ibid. - Révolte des Cosaques, en 1648, ibid. - Révolte des Cosaques, en 1649, 266. - Loi sur le titre de prince, et suppression de l'ordre de l'immaculée conception , 288. - Réunion de Biitow et Lauenbourg (1637), 289. - Colloque de Thorn de 1645, ibid. - Second mariage du roi, 290. - Projets de VVladislaw IV, 291. - Sa mort, ibid. - Guerre des Cosaques pendant l'interrègne, 292. -3. Règne de Jean-Casimir (1648-1668), 293. - Antécédens de Jean-Casimir, ibid. - Guerre des Cosaques, 294 .- Traité de Zborow (19 août 1649), 295. - Traité de Bialocerkiow (28 septembre 1651), 297. - Traité de Péréiaslawl du 6. janvier 1654, ibid. - Guerre de 1654 entre la Russie et la l'ologne, 298. - Trève de Niemetz de 1656, 299. - Guerre de Ragorai de 1657, 300. - Guerre de 1658 entre la Pologne et la Russie, ibid. - Traité de Hadaiatsch de 1658, Les Cosaques se

nomettent de nouveau à la Poligne, 301. — Campagne de 1661, 304. — Campagne de 1660, 303. — Parcifestion de l'Houdnoff (19 septembre 1689), 304. — Campagne de 1661, 304. —
Trève d'Andrausew (1607), 306. — Parcifestion de l'Ukraine,
tede Gosaques (1667), 309. — Gentre de Sabele, 1004. —
Traités de Wélau et de Bromberg; renonciation à la sustrainet de la Prause; cession du domnism suit le de Bitowe de Launhoung, 310. — Paire d'Oliva (1680), 311. — Affaire de Radeivil, 304. — Affaire du duce de Croy, 315. — Affaire de countes
de Doban, 314. — Affaire de distinden, 317. — Projet de
nommer le duc d'Enghien sucresseur, 321. — Confédération
de armére polonaises, 323. — Troubles de Lubomiriati, 327. — Mort de la reine (1607), 329. — Abdication de
Lanc-Casimir, 330.

Szer, II. Rigne de Michel Winicowiecki (1686-1673). Interrègne de 1669, 332. — Prétendans à la courante, 333. — Életion de Michel Winicowiecki, 334. — Tarbulene des premières diètes, 335. — Convention de Radain de 1670, 336. — Troité de Moscou (1673), 337. — Troubles des Cossques, 164d. — Guerre de Turquie (1672), 338. — Paix de Bucas, 339. — Confédérations de Lubhin de Lowice, 340. — Convention d'Uinzdow (1673), 344. — Nouvelle goerre contre la Poste, 1664.

Secr. III. Regne de Jean III Sobieshi (1674—1686). Interrègne de 1673 et 1674, 343. — Batsille de Chorstim, ibid.— Candidats du trène, 344. — Éhetion de Sobieshi, 345. — Suite de la guerre contre la Porte (1674), 347. — Paix de Znreavan (1676), ibid. — Traité de Moscou de 1678, 348. — Jean III entre dans le système antiréhien, 550. — Allisnece de Varsovi (1683), Guerre avec la Porte, 351. — Traité da, Moscou de 1698, 352. — Observations sur la paix de Moscou, 358. — Discordes intérieures, 359. — Mort de Jean III, 381. — Son caractère, 364. SECT. IV. Regne d'Auguste II jusqu'en 1720. Interrègne de 1696 et 1697, 367. - Condidats au trone, 369. - Election schismatique , 372. - Rokoss de 1698; 374. - Couronnement d'Auguste II', ibid. - Guerre civile de Lithnanie, 376. -Paix de Carlowitz (1699) , 378. - Diète de pacification de 1699, 379. - Guerre de Suède, 380. - Alliance contre la Suède, ibid. - Troubles de Lithuanie de 1700, 881. - Proscription de la Tamille de Sapieha, 382. - Invasion de la Pologue par Charles XII (1702), ibid. - Confédération de Sandomir . 383. - Fondation de l'ordre de l'Aigle-blanche , 385. - Abdication forcée d'Auguste II (1706), 386. - Rentrée d'Auguste II en Pologne (1709), 387. - Grand conseil de Varsovie (1710), ibid. - Diète de pacification de 1712, 390. - Dernière paix avec la Porte (1712), 391. -Alliance de Reissen (1714), ibid. - Guerre des tronpes saxonnes (1715), 392. - Confédération de Tarnogrod (1715), 393. - Paix de Varsovie (1716), 394. - Décrets contre les Dissidens, 395, - Diète extraordinaire de Varsovje (1717), ibid. - Diète de Grodno (1718), ibid. - Alliance de Vienne (1719), 396. - Paix de Stockholm (1720), ibid. SECT. V. Duché de Courlande jusqu'en 1717. Frédéric, duc de

Courlande (1621), 298. — Réabhissement du der Guillaume (1633), 1884. — Jacquer (1621–1622), 399. — Frodation de (1633), 1884. — Jacquer (1621–1622), 399. — Frodation de Leolonie de Tabago, 400. — Traité de commerce avec la France (1643), 401. — Traité de la cutraité avec la Sadde et la Bassie, 402. — Acquisition de Pillen, 403. — Enlévement du dac de Courlande (1650), 405. — Réabhissement du dac (1650), 405. — Prédéric-Carinir (1682—1699), 407. — Prédéric-Guillaume (1680—171), 408. — Régance, titoid. — Periedric de Tabago, 409. — L'administrateur prend part à la gerrer du Nord, 410. — Majorité de Prédéric-Guillaume (1709), 411. — Fondation de l'ordre de la Reconnissance, titoid. — Mariage de Prédéric-Guillaume avec une princuse russe, 412. — Ferdinand, depoin 1711, 444. — Pete de

Pften , 415. — Administration d'une commission polonaise, ibid.

NOTE GÉNÉALOGIQUE sur la maison des bourgraves de Dohna 1, p. 314.

I Le prince de Pâckir, dont il est question dans cette note, est l'auteur du livre spirituel qui vient de parattre en allemand, sous le titre de Lettres d'un Trépassé à ses amis vienns, et qu'on a tradait en français sous celui de Pôpage en Angleterre; il est le gendre de fen le prince de Hardenberg. L'auteur de coorne es surrait nommer ce prince et son épouse saus parler de son souvenir reconnaissant des journées agréables qu'il a passées au délicieux chiteau de Muskau, où l'on trouve l'accueil le plus gracieux et tous les agrémens qui penvent plaire à un homme du monde et à un homme instruit.

FIN DU TOME TRENTE-QUATRIÈME, DIXIÈME DE L'HISTOIRE DU XYIIC SIÈCLE.





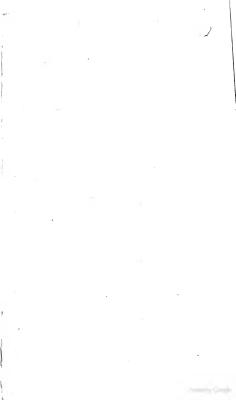

